

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Th: 16 55 1





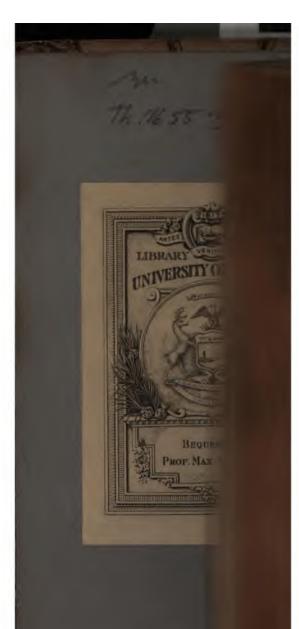

Th. 1655 1







### Hamann's

# S dyriften.

Sechster Theil.

### Berleger:

3. Reimer in Berlin.

Commissionär für die am 30. Rovember 1820 geschlossene Subfeription: Riegel und Wießner in Rürnberg.

# Inhalt.

| KOLZOMILAZ: Fragmente über apokalypt, Ge- |        |          |         |   |    |
|-------------------------------------------|--------|----------|---------|---|----|
| heimniffe                                 |        |          |         |   | 1  |
| 3men Scherflein gur neueften beu          | tschen | Lit      | teratuı | ; | 23 |
| Recenfion ber Gritit ber reinen           | Ber    | unf      | t       | - | 45 |
| Briefe von 1779 bis 1784.                 | •      | •        | •       | ~ | 55 |
| and the second                            | :*     |          |         |   |    |
| 7:                                        | ٠.:    | <b>:</b> |         |   |    |

The second secon

i .

Hamann, Johann Georg

Hamann's

# Shriften.

heransgegeben

non

Friedrich Roth.

Sechster Theil.

Berlin, ben & Reimer 1824. 1

30,000 0000

Grad. 2 Winkler Begreest 1-20-31

### Vorbericht.

Die erste der in diesem Theil enthaltenen Schriften ist durch die Apologie ves Ordens der Freymaurer (von Stark) Berlin 1778, veranlaßt worden. Noch mehr Anspielungen, als auf dieses Buch und auf eben desselben Verschlichen Fassers hephäsion, gehen auf Meiners philos. Schriften Th. 3., auf Lessung's Bentrag IV., desselben Ernst und Falk, und auf Steinbart's Spstem der reinen Philosophie oder Slückseligsteitslehre des Ehristenthums.

Bon den zwen Scherflein ift bas erfte mehr gegen Campe, als erften Berausge, ber und Borredner bes Alopftochifchen Fragments

uber bie Rechtschreibung (in feiner Samm. Inna einiger Erziehunge . Schriften Th. 2. Leip. gig 1778,) bas andere mehr gegen Rlopftoct felbit gerichtet. Damann's tiefe Ubneigung gegen die Aufflarer ohne eigenes Licht, und Die Renerer obne Erfindungs gabe, die er an einem anbern Orte mit Rolfgire's Morten - fous de la folie commune nennt, bricht mar, mit feinem Spotte über Einbildungen, benen ber flare Beltlauf miberftreitet, in beiden Abthei. lungen bervor; jedoch ift darin Rtopftoct's Berfonlichkeit mit all ber Achtung, die ihm Samann langft gewidmet hatte, (Bgl. Th. 1. 6. 414.) unterschieden. Quch fand fich Rlopfiock nicht gefrankt, und fragte Claudius, der ibm bie Sorift gegeben batte, ichergend: ob fie von bem Alten vom Berge fen? Darauf bezieht fic der Gingang, bes Briefes 270, beffen gund in Damann's Radlas mir ber erfrenlichfte un. ter allen gemefen ift, weil er uber feine Gefinnung gegen ben Mann, beffen Rame uns Dentschen ber werthefte aus bem achtzehnten Jahrhundert fenn muß, feinen Zweifel übrig låßt.

Die Recenfion der Eritif der reisnen Berunnft war von Hamann für die Königsberger Zeitung bestimmt; er hielt sie aber aus Rücksicht auf Rant's Empsindlichkeit juruck. Zu der Königsberger Zeitung hat Hamann nach 1776 nichts mehr geliefert, außer zwen kurzen Anzeigen, von dem theologischen Magazin von Eleß, und von einer kleinen Schrift seines Jugendfreundes Chrisoph Berens : "Blatt zur Chronik von Riga. An den Grafen von Falkenstein 1780." Beide Anzeigen sind nichts als Auszüge; die letztere mit folgendem Eingange:

"Die Zueignung dieses Denkmals ist das einzige Wort: Dir! — Götter seyd ihr! sagt die Schrift, welche nicht gebrochen werden kann, (Joh. X. 34. 55.), und die Erfüllung dieses Ausspruchs geschieht täglich durch die Stimme des Volks; unterdessen das Schalksauge der Philosophie sie in Leviathane und Beshemothe metamorphositt."

Alle noch übrige Schriften und Briefe wird ber fiebente Theil enthalten, ben ich hoffe jur Oftermeffe bes nachsten Jahres erscheinen laffen ju können.

Munchen 1. Ang. 1824.

Br. Roth.

#### KOLHOMIAL.

## Fragmente

einer

# apofryphischen Sibylle

liber

apokalyptische Mysterien.

### SALOMO Prov. IX.

Vecordi locuta est: Aquae furtinae dusciores funt es panis absconditus fuavior! et ignoravit, quod ibi sint Gigantes et in profundis inferni convivae eius.

Altioris utcunque et magno filentio tegendae religionis argumentum ineffabile.

Apul, Metam, XI.

## POETA. PARTICVLONI.

— Quare, VIR SANCTISSIME,
Si non ingenium, certe brevitatem —

Phaed, V. Fab. 5-

——,,Db es gleich nur ein historischer ,,Umstand ift, so gehort es doch zu den Ge=,,heimnissen" des Geheimnisses, daß das beilige Feuer einer natürlichen seligsmachenden Religion unter dem Scheffel der Eeres und dem Thalamus des Weingotts so lange verdeckt gewesen, bis die achten Nachkommen jener Priester der Tenene und Kelter selbiges in der Gestalt eines dicken Wassers wieder hergestellt und dasjenige erfüllt haben, was in dem andern Buch der Maccabaer urkundlich geschrieben steht.

Herr Warburton, "der gar schon ge"zeigt, daß die Heiden unter andern mit "ihren geheimnisvollen Geremonien der Seele "Unsterblichkeit, Belohnung und Bestrafung "nach diesem Leben vorstellen wollen," hat eben nicht geläugnet, im Roman \*) des

<sup>&</sup>quot;) Mr. Warburton, who supposes the whole sixth Book of the Aeneid to be a Description of the Eleusinian Mysteries (which Thought, wrong as it is, by the Bye, tho' he lets it pass for his own, was

Sethos Wasser für seine Muble gefunden au baben. Cooper aber thut ibm ju viel; fonst mußte (im parenthesi und Borbev= geben) Warburtons jungfter Compilator nicht nur ein Dieb, fondern auch Morber beißen. Denn mar es nicht eine berbe Unverschamtheit, in den Tag hinein zu schreis ben, daß wir nicht die geringfte Spur in ben alten Rirchenvatern \*) von ihrer Ginweihung finden? (Bas die neuesten ber ihrigen, theils an baarem Genuß gefelligen Wergnugens, theils an Aussichten begrer Soffnungen ju verdanken haben, ließe fich ohne Beugniß bes Borenfagens burch man= den Gorites aus bem Atticismo ihrer Apo= und Prologen beduciren. ). Daß ber 3. E. starte Geift Onomaus bie Mosterien für ben Grund und die einzige Quelle ber mabren Religion im bobern Chor angeseben, ift ein abermaliges Avtos Epha, aus ben frummen Fingern gefogen; befto auverlaßi=

borrowed, or more properly stolen from a French Romance, entitled, The Life of Sethos) — The Life of Socrates by John Gilbert Cooper Jun. Esq. Lond, 1749. p. 102. (28.)

<sup>\*)</sup> Ταυτα δε Κλήμης — διαςςήδην ἐκκαλύπτει, πάνταν μεν δια πείςας ελθών ανής — Eusebii Praep. Euang Lab. 41. Cap. 2.

ger weiß man bon bem g. E. ftarten Geift Diagoras, baß er mit ben Mysterien einen offentlichen Spott getrieben. \*) Doch gnug über die Berdienste eines halben Pythagoraers um ben Denarium, ber in ber Ginheit besteht. —

Die Dunkelheit des Gegenstandes hat auch denkende Philologen und gelehrte Welts weise zur Untersuchung gereizt, und sie has ben am Ende, wie der "verehrungswurdige Demonar" ein Disemma, entweder ein reines Nichts ober ein zweydeutiges Etswas gefunden, das wie gut und bose

entgegensett -

Diese hochsten allgemeinsten Gattungsideen (Nichts und Etwas, gut und
bose) sind bekanntermaßen die ersten Gründe (Inicia) und letten Resultate (Todical)
aller theoretischen und praktischen Erkenntniß. Aus ihrer Zusammensehung und Unwendung durch's Anschauen des Einen in dem Vielen entsteht das außer= und überfinn= liche oder transscendentale Licht der Vernunft oden welchem Lichte, Grund und Logos unsere heutigen Apostel in ihren Opusculis prosligatis predigen, daß es alle Menschen erleuchte in diese und jene Welt hinein=

<sup>\*)</sup> S. loach, Kuhnium ad Aeliani Historiam variam Lib. II. 31.

zukommen — auf bem schmalen Wege burch die enge Pforte) und ihrer Fackeltragerin, der eigentlichen Wiffenschaft.\*)

"Die beilige Vernunft! Die ibnen Die "Stelle einer Offenbarung vertritt, und vor "Bernunftschlussen, fie mogen noch fo fein, ,,fie mogen noch fo weit bergeholt fepn, " (fie mogen auf ihrem Bauch over auf Bies ren geben) "bas Rnie mit Ehrfurcht zu beugen" befiehlt - Aber ibre Leichname liegen auf ben Gaffen ber großen Stadt, Die ba beißt geistlich bie Sodoma und Cappten, ba unser SERR gefreuzigt und noch nicht auferstanden ift, weil feine "aufallige Ge-"fdictemabrheit, fein phofifches "Factum noch politisches Phanome-"non "jemals ein Beweis von nothwendigen "Wernunftwahrheiten werben fann" - für arundliche und bundige Biederrichter, bie mehr als griechisch versteben und fich mit einem: Doc eft Corpus meum! ober Gebeimnisse sub vtraque specie nicht abs weifen laffen -

Da es nun bis auf ben heutigen Sag bes herrn, an bem ich schreibe, weber an heiben noch Geheimnissen fehlt: so baben wir, mein! beym Leben Pha-

<sup>, &</sup>quot;) S. von dem Begriff ber Philosophie und ihren Theilen zc. Berlin 1778.

raonis, mehr als einen Rosenfranz ... nte fallner Borte;" fonbern mit ben Beis fen Egyptens ju reben, Gottes Finger!
— in einem boppelten Spftem von Ungegiefer, jum Grundftoff unferer Bergleichungsund Abziehungefabigfeit, um bas Beftanbige und Gemeinschaftliche von bem Bufalligen und Befondern per aquam regis ober einen trochnen Weg funstmäßig ju fcheiben, und burch bie, aus ben leibigen Schranken bes Raums und ber Beit unendlich zusammengesette, Mannigfaltigfeit nicht nur gum Gorein ber mpftifchen Ginbeit im allgemeinen Begriff, sondern auch gur anschaulichen Erkenntniß ober Epopfie ber allgemeinen Wahrheit bindurchzudringen : baß außer= und überfinnliche Gebeim= niffe, gleich bem gangen Univerfo unter ber Sonne, ein blenbenbes Dichts, ein eitles Etwas, furk bem philosophischen glud und Bi berfprud der Contingenz untermorfen find und bleiben werben bis auf ben Sag bes jungften Compilators und Schmelgers in der Rraft Elia! -

Denn versteht man erftlich unter ben Mysterien "gottesbienstliche Gebrauche und Feperlichkeiten;" so bedeuten gottesbienstliche Gebrauche, ber Induction und Analogie ju Folge, "beilige Gaufes

zukommen — auf bem schmalen Wege burch die enge Pforte) und ihrer Fackeltras gerin, der eigentlichen Wiffenschaft.\*)

"Die beilige Bernunft! Die ihnen Die "Stelle einer Offenbarung vertritt, und vor "Bernunftschluffen, fie mogen noch fo fein, ,fie mogen noch fo weit bergeholt fenn, " (fie mogen auf ihrem Bauch ober auf Wies ren geben) "bas Rine mit Ehrfurcht zu beugen" befiehlt - Aber ibre Leichname liegen auf ben Gaffen ber großen Stadt, Die ba beißt geiftlich bie Soboma und Cappten, ba unser HERR gefreuzigt und noch nicht auferstanden ift, weil keine "aufallige Se-"fdidtamabrbeit, fein phyfifches "Factum noch politisches Dbanome-"non "jemals ein Beweis von nothwendigen "Wernunftwahrheiten werben fann" - für grundliche und bundige Biederrichter, mehr als griechisch verfteben und fich mit einem: Doc eft Corpus meum! ober Gebeimnisse sub vtraque specie nicht abs fpeisen laffen -

Da es nun bis auf ben heutigen Tag bes herrn, an bem ich schreibe, weber an heiben noch Geheimnissen fehlt: so haben wir, mein! beym Leben Pha-

<sup>, &</sup>quot;) S. von dem Begriff der Philosophie und ihren Theilen zc. Berlin 1778.

raonis, mehr als einen Rosenfranz "entfallner Worte;" fonbern mit ben Weis fen Egyptens zu reben, Gottes Finger!
— in einem boppelten Spftem von Ungezie fer, jum Grundftoff unferer Bergleichungsund Abziehungefabigfeit, um bas Beftanbige und Gemeinschaftliche von bem Bufalligen und Befondern per aquam regis ober einen trochnen Weg funstmäßig ju fcheiben, und burch bie, aus ben leibigen Schranten bes Raums und ber Beit unendlich zusammengesette, Mannigfaltigfeit nicht nur gum Gorein ber mpftischen Ginbeit im allgemeinen Begriff, fondern auch tur anschaulichen Erkenntniß oder Epopfie ber allgemeinen Wahrheit bindurchzudringen : baß außer= und überfinnliche Gebeim= niffe, gleich dem gangen Univerfo unter ber Sonne, ein blenbenbes . Dichte, ein eitles Etwas, furk bem philosophischen gluch und 2Bi= berfpruch ber Contingent untermorfen find und bleiben werben auf ben Sag bes jungften Compilators und Schmelgers in der Rraft Glia! -

Denn versteht man erftlich unter ben Mysterien "gottesbienstliche Gebrauche und Feperlichkeiten;" so bebeuten gottesbienft-liche Gebrauche, ber Induction und Analogie ju Folge, "beilige Gaufe-

Rersteht man zweitens unter Mysterien "gewisse auf die Religion eines Wolks sich "beziehende Lehren:" so verschwindet die ganze neu aufgerichtete Scheidewand des Er = und Esoterismus. Der einzige Gott, Schöpfer und Vater des Ganzen, war so unterscheidend in dem JVP1TER OPTIMVS. MAXIMVS. aus gezeichnet, daß alles transcendentale Geschwäß

Dreißigtausend andachtige Seelen im vollen Marsche, gleich einer Wolkensaulo; um zu solchen Wahrheiten in der Finstednis um zu solchen Wahrheiten in der Finstednis und ind Ohr eingeweiht zu werden, die von Poeten und Philosophen im Licht und auf den Dachern dewiesen und gefaugtnet, bezweiselt und verschmaht, gesungen und ausgepfissen wurden! Theopnerste und Vis dialectica war also nur der sichts dare Stamm; die unterirdische Wurzel der Mysterien aber bestand in der Niesderlage geheimer Schriften und heiliger Urfunden, "welche Uneingeweihte umsonst zu "lesen versucht, weil ihre Verfasser sie Unsgeweihten nicht geschrieben hatten!"—

"Rein Einziges folder Apokrunben, nicht reinmal ein Formularbuch, um ben Belebreten in ihren Untersuchungen zu bienen, ift "bis auf unsere Beiten gekommen. Sind "fie von ihren Verfolgern" ( die lieben Va= ter waren vermutblich diese Morber!) .. aus "ber Welt geschafft, ober find fie aus Reid "und Gemiffenhaftigfeit" (fcones Salb= geschwister balber Pythagoraer!) "ber Rachmelt entzogen und in den Ruinen der Tem= pel mitbegraben" ober gar mit ihren gottlichen Stiftern und Urhebern gen himmel gefahren? - Beine nicht! - um ein Complementum artis exorcisticae, cui simile nunguam: visum in Cophtischer Sprade fur einen Abepten "Sphranfc und Saben einer erbabenen, tugendbaften und nubbaren Societat "- und Derzog Michel et und an Urfunden fehlte, Die verfies gelt find, weil man nicht lefen fann (feithem Dini Renati Cartesii Methodus und B. Ioannis Clerici Ars Critica bas Elementarbuch, ber Wolfianismus und Machiavellismus in Schafsfleidern unfer welfder und rothwelfder Dabagoaus geworden find) und die man nicht lefen fann megen der sieben in = und auswen= bigen Giegel oder fiebengig mal fieben Widersprüche bes übermindenden komen und erwurgten Lammes - bis auf ein Thier,

das gewesen ist und nicht ist, wie wohl es doch ist —

Keine Furcht einer Lebensstrafe, sondern bas sehr dunkle Argument eines Traums schreckte den Pausanias ab, nach der Reihe zu erzählen, was er in dem Tempel der Ceres zu Athen gesehen hatte. Der locus communis eines so gevierten Sachwalters nnd galanten Compilators, der, wie Cicero, alle seine dicendi mysteria und ihren ganzen Ruhm den Griechen schuldig war, mochte bey einem nahern Lichte zu einem neuen Beweise der paulinischen Theos rie vor dem Areopagus dienen konnen: Ades Advaia, werd warre die durdaueneriges viene dem Advaia, werd warre die durdaueneriges viene Leven

Seben, was nicht da ist, noch sehn kann, ist ein Schalksaug; und nicht seben, was sich mit Sanden greisen läßt, macht das ganze System zur Nacht. Fast besorge ich daber, daß es den abergläubischen Pres digern der natürlichen Religion, wie dem blinden Homer, ergeben dürste — ein bundiges Lausangekräßel zum unergründlichen Eusripus! Aber der Zweck Jesu und seiner Jünger ist gleich einem ins Meer geworses nen Nebe, damit man allerlep Gattung fähet, und wenn es voll ist, so ziehet man es heraus, sitzt und liest die guten in ein Gefäß zusammen — Also auch am Ende der Welt, von dem alle National=Weins

lese = und Ernbtefeste fruchtbare Typen und beredte Vorbilder find: benn unfer gan= ges Rirdenjabr ift barnach eingerichtet, Das Bolf in bramatifch = fombolischen Bor= ftellungen und Reperlichkeiten mit bem be= kannt zu machen, mas die beilige Geschich= te des vom himmel auf die Erde berab und von der Erde in den himmel beraufgefahrnen Selben, ewigen Baters und Friebefürsten - ju Seinem Gebachtniffe! und zu einem Zeichen besjenigen Bis berfpruche, ben Er felbst wider Gich erbulbet, damit wir nicht in bem Muth und ben "Thaten" Seiner Nachfolge matt werben und ablaffen — in einigen Rorben von Fragmenten aufbehalten bat, gleich ie= nen Schaubrobten in dem Bordertheil Der Butte, jener guldenen Gelte, Die binter bem Worhange das himmelbrodt hatte. Babrzeiden bes Gebachtniffes Biberforuchs aber wird ber Ecffein unfres evanaelischen und apostolischen, bistorischen und dogmatischen Spftems, statt eines les bendigen Brobts und Stabes, ein Stein Des Anftofes und ein Fels der Aergerniß; ber Fifch zu einer Schlange; und bas En 1um Scorvion. -

Das große politische Schneibergeheimniß, Menschen zu machen und zu verklaren, war's auch durch eine Wendung des lumpisgen Christenthums zum Unterfutter ber purs

purnen Celbstliebe , nach bem gulbnen Ra= turgefet ber Sparfamfeit, um durch fonels le, zuverläßige, ausgebreitete und bauers bafte Eindrucke von Meteoren und Antithes fen bem Bevs gleich zu fepn oder "lieber einem einzigen Untriebe alle mogli= "de intensive Rraft zu geben - und mas fur "einem? ber alle andere Antriebe verfleinert. "verdachtig macht! Sich felbft fur ben Atartften und beften ausgiebt!"-- Die alte punische Kriegelist, durch ein bolgernes Pferd ber Tolerang die enge Pforte zu erweitern, um bas lette Pallabium ber menschlichen Ratur zu holen, bamit wir bes Gewissens halber alle Ramele verschlucken, durch einen neuen Roblerglauben an einen neuen Bund ber Wernunft Alpen verfegen; und uns allen blevernen Bullen von Got tes Onabe unterwerfen, welche bie beilis gen Augustini und Anselmi aus ihren Cellen und Borbellen als Drafel und Gemachte ibres unfterblichen Wurms und unau slofchlis den Reuers - -

Wie stimmt Christus mit Lucifer? Was hat der Tempel Gottes für eine Gleiche mit den Idolen? die gottliche Kraft und gotts siche Weisheit des Evangelii mit den ew is gen Regeln, Operibus supererogatis und Opusculis profligatis eines itdissiden, thierischen, Gespenst ahnlichen Instincts? Erkennen unste Obersten und Up

chonten nun gewiß, baß ber Aberglaube diefer Secte gewiß "erhabne Philosophie"
fep — durch einen: Salamalec dem Judenkönig! oder ist nicht vielmehr der Titel und Widerspruch am Schandpfahl des Kreuzes ein Mysterium der zweiten Ordnung, der-wahre Joiotismus und das Schiboleth paulinischer Hypothesen \*\*\*\*

อพายสมาปุก มบรายุโช ---

Drittens vermisse ich in der Induction Die driftliche Myftif ungeachtet ihrer ber= porftechenden Anglogie mit der beidnis foen Telefiurgie. Diese Mebnlichfeit berubt auf zwey Sauptpunkten, namlich: daß in beiden die fleischliche Wermischung ber Gefchlechter jum Combol ber Bereinigung mit ber Gottheit, theils burch eine Abfonberung bes forperlichen Genusses, theils burch eine Anwendung der Unreinigkeit felbst zu einem Leitzeuge und fliegenden Abler geiftlicher Endzwecke geheiligt worden. Da= ber iene beruchtigten Schambilder und eben fo anftogigen Redefiguren vom Limbus, Matrir, ber Chepflege mit ber Jungfrau Sophia, g. E. in Gichtels erbauliden theofophischen foreiben 2c. Das andere Phanomenon ber Coincidenz besteht in einer gemeinschaft= lichen Aber bes Theismus, Die man jum Wortheil ber beibnischen und Rachtheil ber driftlichen Mostifer gedeutet, weil man ben

ewigen mystischen, magischen und logischen Eirkel men schlicher Vergotterung und gottlicher Incarnation nicht gefaßt, worin doch das ganze Arcanum unfrer neusgebacknen Lehrer der Gottesgelehrsamkeit und Vernunftweisheit besteht. Daher auch Ciecero in seinem ersten Buche de natura decorum die Offenbarung der naturlichen Resligion ausschließungsweise dem weisen Epikur und seinem Quietismo zueignet.

Durch ben Polytheismum also wurde ber Tempel ber Ratur, und durch bie Mpsterien ber Tempel bes Leibes jum Grabmal ober Morbergrube bes Dings, beffen offenbarter Dame bas einziae unaussprechliche Gebeimniß bes Jubenthum und beffen anonymes meineles taufendemptblogische Ramen, Idole und Attribute hervorgebracht, welche aber fammtlich burch bie Einweibung aufgeloset, ober vielmehr in die altefte Schoffunde ber Gelbstabgotterep concentrirt, que fammenfloffen. Denn Diefe zebantes Gott aleich zu fenn batte aller philosophischen Erfenntnig und gesetlichen Gerechtigkeit bie Babn gebrochen. Gie mar bas Biel bes erften Selbftmorbers, ber, wie folechter Souge, ben Schatten für ben Rorper traf, weil ber Rorper ein bloßes Schattenbild bes Dings Gelbft ift. Dieset vermente mar bas reure beider bes

erften Berfuche, unfre Ginne von ber Einfaltigfeit im Worte gu verrucken und ben Frieden Gottes auf Erben bem verbublten Geschmack ber Bernunft zu verfalzen. Gleichwie aber die Sanction und Sabuna bes Todes das allererfte, fefte, pro= phetische Gebeimniß fur Die neuerschaffene Erbe mar; fo legte Jehova ben erften Laut und Stral bes evangelischen Bebeimniffes von ber Bestimmung bes Menfchen zum Dorderieuf (einer nicht bloß figurlichen, fondern leibhaften Theilnebmung ber gottlichen Matur) bem Eu-genprediger Lucifer in ben Mund, ber weber ale Morgenftern noch Schlange ge= fevert, die Arglift seiner Berratheren an Gott und Menfchen burch neue Migrunftandniffe que verewigen, und felbst bie gottlichen Adiutoria ber Bernunft und Schrift, bes Buchftabens und Geiftes, ber manderlen Gaben, ber mancherlen Memter und mancherley Rrafte, bem Breck Jefu und feiner Junger entgegen zu" arbeiten.

Denn mas ift die hochgelobte Vernunft mit ihrer Allgemeinheit, Unfehlbarfeit, Ueberschwenglichkeit, Gewißheit und Evidenz? Ein Ens rationis, ein Delgobe, dem ein schre hender Aberglaube der Unvernunft gott liche Attribute andichtet. Das weite und breite, hohe und tiefe Berderben, welches in den Opusculis profligstis ber jungsten Offenbarung fo grundlich und bundig aufgedeckt wird, ift der thatlichs fte Gegenbeweis von der Unvermögenheit und Eitelfeit ihrer Usurpation - und bas gange Roftrum ibrer Marktschreveren erftrectt fich nicht weiter als auf die Ents blogung und Erfenntnig ber Sunde und Schande, welche fie wie die verführte Bena burch Uebertretung besienigen, mas fie felbft fur beilig, recht und gut balt, eingeführt hat, damit die Leichtglaubigfeit des Unglaus bens überaus fundig wurde — Ja, ja, Sie bat ben Mann, ben Seren! und burch denselben redet er noch in den Kindern des Unglaubens, jener Erftgeborne, wie wohl er gestorben ift! - tritt ben Gobn! feinen gerechtern Bruber, mit Gugen - achtet fein Blut ber Besprengung unrein, burch welches er geheiligt ift, - und schmabt ben Geift ber Gnabe! Die Rangeln find alfo gerechtfertigt, einen Baum ber Erfenntniß gu verwunschen, beffen faule Fruchte und fable Blatter weber jur Arznen, noch aut Speise, noch zu Schurzen Dienen. Weg mit bem Starfen jum Brandopfer altar bes ftarfen Geiftes Diagoras! -

Was ift bas für eine Philosophie mit ihrer Jakobsleiter im Traum nach verjungtem Maßstabe? Ift fie nicht eben die Mas bonna, welche uns einst weiß machte, baß unfere Seele nicht nur die Baumeisterin Doch vielleicht ist sie jene verschleierte Isis, "die alles Gute gethan, was noch "in der besten Welt ist, und sortsährt an "all dem Guten zu arbeiten, was noch in "der besten Welt werden wird." — Usum picturae in antiquorum ceramicam introduxit PHILOSOPHIA, ne et ipsa vulgaria utensilia ad instruendos homines essent sine documento. \*) — Ihr also haben

Picturae Etruscorum in vasculis nuno primum in unum collectae, explicationibus et dissertationibus inlustratae a Joh. Baptista Passerio, Nob. Pisaur. cet.

wir es zu verdanken, daß die hetrurisichen Maler die Orgien gemein gesmacht haben, wie jene Priefter am Sabbath im Tempel ben Sabbath brachen und waren boch ohne Schuld

Was follen wir nun von der gangen Mys ftagogie fagen? -,, Richts willfürliches, nichts,, entbehrliches, nichts mußiges; fondern et-"mas nothwendiges, das in dem Wefen bes "Menfchen" und feinen Werhaltniffen zum Ens entium gegrundet ift. Weil aber auch dieß ein Ens rationis ift, so wurde ber geoffenbarte Name bes Dings zur' ifozi, bas einzige Mofterium bes Judenthums, und bie nelandes feines verfdwiegenen Ramens bas taufendaungige Mofterium bes Seidenthums. Die Bereinigung biefer beiben Tincturen aber, ber neue Menfc, nach bem Chenbilbe feines Schopfers - nicht Grieche und Jube, Beschneibung und Vorhaut; Barbar, Senthe; Schaarwerfer, Freymaurer; and 54776 xal is saes -

Romae 767. Vol. I, p 1. Der erste Tractatus praeliminaris des dritten Bandes, der 1775 herquegesommen, suhrt den Titel:

Bacchi secreta Mysteria a Pictoribus

Etruscis impune prodita — p. XIII —

XXIV.

Diese Einheit bes Hauptes sowohl als Spaltung bes Leibes in feinen Gliebern und ibrer differentia specifica ift bas Gebeim= niß bes Simmelreichs von feiner Benesis an bis zur Apocalppsi — ber Brennpunct aller Parabeln und Topen im gangen Universo, ber Histoire générale und Chronique scandaleuse aller Zeitlaufte und Fa-milien; — bamit ben Majestaten und Sacultaten in ber Sobe Die mannigfaltige Weisheit Gottes fund wurde an Geis nem fichtbaren Saufe und ber unfichtbaren Gemeine ber Erftgebornen bienieben. - Denn Die ganze Schopfung nimmt an unsern Grimmen und Weben Antheil, weil ibre Erlafung von ber Leibeigenschaft ber Eitelfeit, bes Digbrauchs und Bauchs. - welcher Leibeigenschaft Die Creatur nicht von frepen Studen, sonbern um besjenigen willen unterworfen ift, der den Bauch und bie Sveise und die gegenwartige leibliche und geiftliche Rothdurft feine Suge ju beden eben so vernichten wird, als burch bie licentiam poeticam biefes philosophischen Sabrbunderts bie moralische Berbindlichs feit unfrer Bernunft, (bie unfres Gefdlechts ift,) ihr haupt um ber Engel millen ju beden aufgehoben wird - weil, jag ich, biefe Erlofung ber gangen fichtbaren Ratur von ibren Windeln und Resseln auf ber Offenbarung bes Christenthums beruht, besen Gebeimniß ein Pfeiler und Grundfeste ber Wahrheit und Frenheit ift. Der Geist aber rechtfertigt und macht lebenbig. Fleisch und Buch ohne Geist

ift fein Ruge.

Wie nun! Soll eine icheinbeilige Philosophie und hypofritische Philologie bas Rleifch freuzigen und bas Buch ausrotten, weil Buchstabe und biftorifcher, Glaube beffelben weber Siegel noch Schlusfel Des Beiftes fenn fann? Wird aber ber mpstische Sinn der Schrift durch die Engel bes Lichts erfüllt, ohne daß sie wissen, mas fie bofes thun, noch untericeiben ben Leib bes Berrn vom Relche und Tifche ber Damonen : fo wird zwar die Wahrheit Gottes burch bie inneren Lugen ober Wiberspruche ber Bernunft berrlicher ju Geinem Preis; aber ibre Berdammniß ist gang recht, - und baß ber als ein Gunber gerichtet werbe, ber ubel thut, auf baß Gutes beraustomme -Dber follen wir außer ber Littera scripta noch einer andern Regulae Lesbiae warten?

Freund Falf! D daß — — — mich Riemand hohnte \*)! Ohne eine Postillenglosse und Recensentengeberde erinnere ich mich (will nicht sagen Ihn) bieses Ramen 8!

<sup>\*)</sup> Num. XX. 29.

-wie einer ausgeschütteten Salbeobicon fein Mabden noch Archytas \*) Ich habe mich an den ontologischen Begriffen über bie burgerliche Gesellchaft, wie an bes Carbinals von Ret \*\*) triotischen Betrachtungen über bas Staats. gebeimniß ber frangofischen Monarchie erbaut. "Doch, mas wir gefangen, haben mir meg-"geworfen, und mas wir nicht gefangen, "nehmen wir mit uns beim" - ju einem andern Buge ben befferer Mufe. Es maren weber Schmetterlinge, noch Ameisen, noch Bienen - fonbern Gottes Finger! (bev ben Cophten): Und hiemit schließe ich ben 12 April 79 (auf einen fo schwarzen Vor= - mas für ein glanzenber Nachmittag!) bas feit Jahr und Tag (dum moliuntur, dum comuntur) Ihnen

- φίλον ήτος.

versprochene und zugedachte Studwerfl

Abelgunbe.

<sup>&</sup>quot;) — bilus uir i inur iflucer. u un fia-

fterd. 731. Tom. I. Liv. II. p. 175.

## Zwen Scherflein

gur neueften

# Deutschen Litteratur.

REM POPULI TRACTAS? — —

1 7 8 0

Die Liebe des Vaterlandes bezieht sich natürlicher weise auf die parties honteuses besselselben, ich meyne die Muttersprasche und Mutterfirche. Der hohe Gesschmack an des M. Auslied Cicero sammtlischen Werken fann der Autorität unserer Vulsgata und der Popularität unsers christskaben lischen Glaubens keinen Eingriff thun. Das ber verdient das Nein! einer Janitscharens Muse eine gnädige Nachsicht und Acquiesenzien, wenn die Liebeserklärung von einem allerheiligsten Pater Abbas sich herschreibt.

Ohne Sprache hatten wir keine Verzunnft, ohne Vernunft keine Religion, und ohne diese drep wesentliche Bestandtheile unsserer Natur weder Geist noch Band der Gessellschaft. Nach den erhabnen transcendenter len Einsichten und innern Lehren einer tiefsssnigen Philosophie stehen die Wahrheiten und Vorurtheile der Grammatik und Dogmatik in einer so genauen und entzückenden Harmonie mit der Politik, "daß, "was auf den ersten Andlicklächerlich scheint,

"in den fleinsten Modifikationen des allge"meinen Zusammenhanges zum Geheimnisse "der Weltweisheit wird." Siehe Neue Apologie des Sokrates I. Theil. S. 207

- 200. i) .

Dicht aus historischer Redanterie, fonbern wegen bes Ginfluffes einer fleinen ortho= graphischen Praedilection in das Schicffal, vielleicht einer gangen Familie, ober gar Proving, bat und Gueton folgende Anefdote im Leben Des Augustus aufbehalten . Orthographiam, id est, formulam rationemque scribendi a Grammaticis institutam, non adeo custodit; ac videtur eorum sequi potius opinionem, qui perinde scribendum ac loquamur, existiment. Nam quod saepe non litteras modo, sed sylläbas, aut permutat aut praeterit, COMMUNIS HOMI-NUM ERROR est. 'Non ego id notarem nisi mirum videretur, tradidisse aliquos, legato eum consulari successorem dedisse, ut rudi et indocto, cuius manu IXI pro ISTI scriptum animadverterit.

In diesem Zeugnise für das ehrwürdige Alterthum des Zesianismus liegt zus gleich ein herrliches Bepspiel von der Unbinslänglichkeit selbst des ersten romischen Kaisers, "von dem ein Gebot ausging, daß alle Welt "geschäft wurde" einem einzigen communi hominum errori abzuhelsen. Gleichwohl hat der unstetbliche Dichter einer deut schen

Gelehrtenrepublik ben platonischen Einsfall gehabt, sich mit einer Darstellung solcher idealischen und abstracten Rechtschreibung zu beschäftigen, unterdessen ein berühmter sokratisscher Pabagog sich ein Verdienst daraus macht, bey dieser jungsten Geburt des Klopstockschen Geistes Hebammenstelle vertreten zu hasben; ja selbige scheint ihm so wichtig für Deutsche und Ausländer, daß er ihre Einschüftung, zwar nicht in die Kanzlepen, sondern in die Kinderstuben und Lesesschulen durch die eben so figurliche als zwepsbeutige Weissagung eines Zeit=Traums zu empsehlen sucht.

Wenn aber die ganze Legende der Schlange im Paradiese und die uralte Aize der Erbstunde, auf nichts als eine hyperbolisches Migversständniß der Sinnlicht eit hinauslausen soll, und ein allerhochst privilegirtes Erziehungsprosject den gordischen Knoten des allegorischen Orakels aufzulosen und zu vollziehen im Stanzde ist, so wurden alle methodische Versuche die Orthoepie und Orthographie den "Kinsuchen (und Griechen \*) und Madchen \*\*)

<sup>\*)</sup> Ο Σόλων Σόλων, Έλληνες αιλ παϊδές έτε, γέgur δε Έλλην ε'π έτι. Plato in Timaco.

Toucarus ogurus idayu unig rus Aduraion nodaus, openar sirat russ irolgais — Aclian. Var. Hist. XII. 52.

"leicht und angenehm gu machen, "bas Wucherfraut ber Sinnlichkeit eber be-"forbern als entwurzeln.

"Wahrheit, Grunde, Ueberzeugung und "Muth richten vielleicht nichts aus, wo nicht "Berabredung, Uebereinstimmung und Unteraftubung ber Dbrigfeit mitmirten. "Eine auf die vernünftigften, leich = teften und ficherften Grundfate ge-"baute Orthographie murbe aus gegischt! "werben , wenn nicht Fürften und Obrig-"feiten fie in ben Odulen grunden, und "in ihren Rangleyen und Rathhaufern "in Uebung bringen laffen murben. Die Ge-"lehrten allein find hier zu unmachtig"\*) und bennoch baut man durch einen fast unvermeidlichen Trug ber Sinnlichkeit Die gange Erlofung bes menfclichen Gefchlechts von jedem communi hominum errore auf neue Formeln und Figuren und Typen gelehrter und philosophischer Ginfichten und ihrer Ausbreitung per fas et nefas unter bem Bolt. Die Genatterschaft ober Wormundschaft bes obrigfeitlichen Arms und bie wie berbolten Appellationen und Apostrophen an

<sup>\*)</sup> Siehe bie Borrebe zum ersten Theil bes beutschen Sprach forschers, zur besonbern Prüfung empfohlen bem ruhmvollen Aleeblatt Deutschlands. Stuttg. 1777.

Euch, Großen ber Erbe! haben aber eben fo viel Bedenflichkeit in Absicht ber Ergiebung als ber Rechtschreibung, zum Behuf bes Spstems einer Harmoniae prasstabilitae zwischen Schreiben, Reben und Densten, und zur Pflanzung eines nabe bevorftes benben himmelreichs auf Erben, burch bie

berrschende sokratische Philosophie.

Selbst bei ber möglichsten und thunliche ften "Werbefferung offenbarer Tebler" in eis ner fo geiftigen Angelegenheit als Sprache ift, balte ich es mit ber ofonomi= ichen Rlugbeit, Tolerang und Enthaltsamfeit Des Sausvaters im Evangelio, nicht zu vorlaufig und übereilend, fondern jaubernb fich gu gauen \*) in Ausgatung bes Wutherfrautes, und es aufschießen zu lassen bis jur Ernbte - "Denn es muffen aufboren Die Weiffagungen und aufboren die Sprachen." und bas Erkenntnig wird auch aufboren, und wegen überhandnehmenber Ungerechtigkeit wird Die Liebe bes Waterlandes erkalten; weil summum ius und summa iniuria, wie Licht und Schatten, ungertrennliche Zeitverwandte ber finnlichen Unterwelt find, bingegen Berechtigfeit ohne Anseben ber Derfon und ibrer Physiognomie ein Regale des jungsten

<sup>\*)</sup> Andi sealies Siehe Caium Suetonium Tranquillum Lips, 1748, p. 90. §. 25 !

Richters, ber die glaubigen, geduldigen und Beiligen Liebhaber feiner, — wiewohl versigungen en und funftigen Ersch eisnung, dennoch — vom Anfange bis and Ende der Tage — un sicht baren Gegenswart, — mit reiner und schöner Seide ansthun, aber alle poetische Jausionen und polietische Usurpationen der apokalpptischen Bestie, des Lügenpropheten und der babylonischen Mutster-Jungser and Licht bringen und zu Nicht, zu Nicht, zu Nicht! machen wird — durch das und und Geines Mundes!

Durch anhaltende Bemühungen, "bem "Unde stimmten Festigkeit zu geben, und "bas Ueberflussige (rein abe:,:) zu "schneiben" artet alle Freyheit zum Mechanismus aus; der Leichnam wird verwandelt zum Skelet und das Salz der Erde zum Todtenkopf. Nichts widerspricht mehr der Natur und dem Fortgange der Sprachen, als judische oder chinesische Punctlichkeit, monachischer Laconismus, Eyclopismus und Evnuchismus! Utinam abscindantur! Gal. V. 12.

Je mehr nun die poetische Darstellung einer D to graphie dem Ideal der deutschen Gelehrtenrepublik entspricht; desto unbrauchbazrer wird sie als Werkzeug zum ersten Gesichafte bes Buchftabenspiels, falls man es nicht zur Matricul des dortigen Burgerrechts

projectmachere und eines Literatore, Patrioten, Projectmachere und eines Literatore, Patrioten, Projectmachere und eines Literatore, Patrioten, Projectmachere und eines Grammarifere, Patrioten, Projectmachere und eines Grammarifere, Patrioten, Degogen, Erziehere ist in der Abendlection des zweiten Morgen der Tagewerke (S. 225-226.)...grundlich und genau bestimmt, nehmlich: daß die freywilligen Beytrage des exsteren zwei Ausbildung einer Sprache, wie sie sent Ernache, wie sie sent des wie steren zwei Ausbildung einer Sprache, wie sie sent der Alage-leptere aber, mit Verleugnung aller Alage-lepten Neusweller, wie sie ist, mit and wie und Neusweller, wie sie ist, well der Tyram und Sophistim—— VSVS

Onem penes arbitrium est et ius et norma loquendi durch nichts als madinare madinare, leidende Gelehrigkeit, asthetischen Gehorsam bes Kreuzes entwaffnet, und nute mit dem Bild und der Ueberschrift sein ner eigenen Zinsemung e befriedigt werden kann.

Der Buchstab militairischer und finate zischer Gerechtigkeit heißt Legion und Million. Billigkeit ist ein Kind der Wahrheit — die alles positive in 1 (Symbol der Gottheit) — und der Gnade — die alles negative in 0 (Element des Universi!) auflöst. Geseth hat Schwert und Wagschale, (Mord und Lugen) zur Rechten und Linken eingeführt; und jede Res formation bes Gefetzes wird ein frischet Dunger ber Chicane. Muthblinder als Bileams Seele und kehre ift die Muse eines Gefetzgebers, der Triebsand zu Grundsagen macht, und der Ruhm eines irrenden Ritters, der in sein Eingeweide wuthet oder mit seinem eig-

nen Schatten ficht.

Der unsterbliche Dichter einer allegoris schen Gelehrtenrepublik scheint zwar manchen Einwurf in der Ferne zum voraus gesehen und durch seine Winke weggescheucht zu has ben; aber alle spstematische Preshyterie der Folgerungen und ihrer himmelblauen Reisben ist, gleich der Mutter Thetis Zause, für die Ferse des achillischen Grundsatze verloren. Ist es Seine und Meine Schule um Zeispsten zu leben, die es mit den Rakertheis "len kurz und gut abthun?" Siebe über die neueste Rechtschung S. 48.

#### n.

Einen so frommen Liebhaber ber Wahrheit zu ihrer Erkenntniß zu bewegen, habe ich wes ber ein olympisches Gewitter noch aches vontische Ueberschwemmung in Prosa nothig. Sie, die unerkannte Huldgottin, schwebt sa auf den Lippen seines Mundes, und schlägt im Sact seines Herzens.

"Deutschland gesteht, burch bie allge-"meine Rechtschreibung, gewissen Gegenben

"die richtige Aussprache ju" (S. 11.) Folge lich wird von allen Deutschen und Berrn Rlovstock selbst ber Orthographie eine größere Sphare als der Orthoepie zuerkannt; folge lich nicht Aussprache überhaupt, fondern nur eine gewisse und auserwählte, bie namlich erft ibr Creditiv gleichsam burch bie allgemeine Rechtschreibung erhalten, (und zwar gur Norm, nicht aber gur Form berfels ben ,) wird auch eingestanden. Dieses All= gemeinere ber Rechtschreibung überschreitet al= fo das Gebiet des Gebors und schließt das Befondere und Ginheimische oder Gigenthumliche der Aussprache aus. Diese Ausschlies Bung tonhafter und borbarer Bestimmungen. worin eben bas Allgemeinere besteht, giebt baber Rug und Raum zu einer Comvensation anderweitiger, vornehmlich etymologischer, syntactischer und grammatikalischer Bestimmungen, bamit ber wechselseitige Mangel und Ueberfluß borbarer und augenschein= licher Sinnlichkeit burch Mittelbegriffe bes fenfas communis zur Gleich beit gebracht werbe, wie gefdrieben ftebt: abundantia inopiae sit Supplementum, ut siat acqualitas 2. Cor. VIII. 14. Daber die Fordes rung, "baß ber Schreibenbe beutlicher als "der Redende seyn muffe, nicht fo sonderbar "und ungegrundet ift."

Die überwiegenden Gegengrunde liegen aber in dem theils faliden, theils ju engen

Imecke (S. 50.) ben die neueste Rechtschreis berep zum voraus sett: "nichts mehr und nichts "weniger als das Gehörte (einer durch die allgemeine Rechtschreibung bereits accreditirten oder zugestandenen Aussprache) zu bezeichs "inen." Ein Eirkel der Begriffe ist die Liebelingsfigur und der heiligste Typus uns fers epidemischen Resormationsschwindels und des zeitigen Eifers, nach dem Wandel obswaltender Mode, mit den Vorurtheilen kurz und gut herumzuspringen.

Man fcreibe mas man benkt. man foreibe, mas man fpricht \*) Diesen alten Leberreim bab ich, noch als ein Kind, von meiner feligen Muhme gelernt. Denn fo wenig der Zweck des Redens in bloßen Artikulationen und Modifikationen blinber Tone, noch weit weniger besteht ber 3meck bes Soreibens in einer Abgablung, Abwagung und Punctirung ibrer stummen Statt= halter; welches alles auf eine pharifaifche Muszehntung von Mung, Till und Kummel binauslauft, in Werhaltniß bes mabren, naturlichen und höheren 3wecks, der sowohl Rebe als Schrift vereinigt - ju einer Schedine, Stiftebutte und Wagenthron unserer Gedanken, Begriffe und Empfindungen burch

<sup>&</sup>quot;) Siehe Brodie irbisches Bergnugen in Gott, B. 2.

horbare und fichtliche Zeichen ber Sprache. Diese materiellen hulfsmittel unserer geiffigen Nothourft und Willkuhr in den letten und einigen Zweck zu verwans beln, ware der allergrobste Mißbrauch poetischer Licenz und Sinnlichkeit.

Noth ist keine Tugend; und Sparsamskeit kein Geset. Nach ber Unterscheidungsstraft eines fast zu spitzig wißigen Ropfs kannt man von Leuten, "bie durch die Nase reden, nicht sagen, daß sie durch die Nase reden."

Rede, daß ich dich sebe! — —

Barbatum haec crede magistrum

Dicere, sorbitio tollit quem dira cicutae.

PERSIUS IV. 1, 2.

Klopstock meynt im rechten Ernst: Schreibe, daß ich bich bore! Was wird aber nun aus dem Spott über die gesmaltern Gerüche? Buchstabiren im Lesent und Schreiben muß burch gleichsormige Uesbung des Auges und Ohrs, des Gedachte nisses und der Junge gelernt; die brüders liche Eifersucht der Glieder und Krafte aber durch keinen Sprung über brüderliche Mauern eines Spstems beigelegt werden.

Die harthorigfeit, welche ber allgemeinen Rechtschreibung vorgeworfen wird, ift lange nicht so anstößig als das Augenweb eines in der Monchenschrift vor der Mitte des vierzehnten JahrhunImecke (S. 50.) ben die neueste Rechtschreisberen zum voraus sekt: "nichts mehr und nichts "weniger als das Gehörte (einer durch die allgemeine Rechtschreibung bereits accreditirten ober zugestandenen Aussprache) zu bezeichs "nen. "Ein Eirkel der Begriffe ist die Lieb-lingssigur und der heiligste Typus insfers epidemischen Resormationsschwindels und bes zeitigen Eifers, nach dem Wandel obewaltender Mode, mit den Vorurtheilen kurz und gut herumzuspringen.

Man ichreibe mas man benff. man foreibe, was man (pricht\*) Diefen alten Leberreim bab ich, noch als ein Rind, von meiner feligen Mubme gelernt. Denn fo wenig der Zweck des Redens in bloken Artifulationen und Modififationen blinber Tone, noch weit weniger besteht ber 3weck bes Soreibens in einer Abgablung, 26= wagung und Punctirung ibrer stummen Statt= halter ; welches alles auf eine pharifaifche Mus-Rebntung von Mung, Till und Kummel binauslauft, in Werhaltniß des mahren, naturlichen und hoheren Zwecks, ber fomobl Re-De als Schrift vereinigt - ju einer Sche= dine, Stiftebutte und Wagenthron unferer Gedanken, Beariffe und Empfindungen burch

<sup>&</sup>quot;) Siehe Brodie irbifches Bergnugen in Gott, B. 2.

borbare und fichtliche Zeichen ber Sprache. Diese materiellen Sulfsmittel unserer geiffigen Nothourft und Willkupr in den letten und einigen Zweck zu verwans beln, ware der allergrobste Mißbrauch poestischer Licenz und Sinnlichkeit.

Noth ist keine Tugend; und Sparsamskeit kein Geset. Rach ber Unterscheidungsstraft eines fast zu spitzig wißigen Kopfs kannt man von Leuten, "die durch die Nase reden, nicht sagen, daß sie durch die Nase reden."

Rebe, daß ich dich sehe! — —

Barbatum haec crede magistrum

Dicere, sorbitio tollit quem dira cicutae.

PERSIUS IV. 1, 2,

Klopstock meynt im rechten Ernst: Schreibe, baß ich bich bore! Was wird aber nun aus dem Spott über die gesmaltern Gerüche? Buchstabiren im Lesen und Schreiben muß burch gleichsormige Uesbung des Auges und Ohrs, des Gedachte nisses und der Junge gelernt; die brüders liche Eifersucht der Glieder und Krafte aber durch keinen Sprung über brüderliche Mauern eines Spstems beigelegt werden.

Die harthorigfeit, welche ber allgemeinen Rechtschreibung vorgeworfen wird, ift lange nicht so anstößig als das Augenweb eines in der Monchenschrift vor der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts \*) ungeubten Lesers, bem es wie bem Blinzer zu Bethsaiba im Evangelio St. Marzi\*\*) geht; weil durch die neueste Rechtschreis beren unsere deutschen Worter, gleich Davids Knechten geschändet werden, benen Sanon, der König der Kinder Ammon, den Bart halb beschor und ihnen die Kleider bis an den Gurtel abschnitt, daß David ihnen sagen ließ: Bleibt zu Jericho bis euer Bart gewachsen ist. 2 Sam. X. 4. 5.

Da unser Auge von Natur taub, und unser Ohr blind ist; so läst sich letter res kaum "durch die Substitution zur geneti="schen Grundlage allgemeiner Rechtschreibung" brauchen: sondern wir mussen vielmehr unserm reprasentativen Erinnerungsvermögen durch anhaltende Bearbeitung eben diesenige Ferztigkeit zu verschaffen suchen, welche wir im Denken durch die Totalität unserer Sinne erlangen mussen; "weil Tone und Buchstaben durch ihren anerkannten Eindruck nichts als die dunkeln Triebsedern sind, durch deren Reit in beiden respective competenten

<sup>\*)</sup> Epoche aller unferer heutigen Buch ft abenverfchwendung und aller Unarten; fagt ber beutsche Sprachforscher S. 232. 162.

<sup>\*\*)</sup> VIII. 24. Bainu rus ลาติรูแลนะ, "เระ แร ฮิโทฮิรูแ อัรูนิ สมุเทสรนิกานะ.

Sinnen eine Empfindung erweckt wird, die man obne es zu wissen und zu mol= ten, als Anfangeleiter nach tonenben Intervallen und augenscheinlichen Weranderungen ju Beiden der Gebanfen angenommen und ohne ibr ferneres Bewußtsenn bisber gebraucht bat." \*)

Au pis - aller eines Wortsviels und Familienspaffes nennt man hier zu Lande, vermittelft einer Abbreviatur, bergleichen es ungablige in ber Sprache ber Bewohner bes Pilatus = Berges \*\*) geben fou, ben Ber= faffer von Sophiens Reife ben Bofiften, mit dem feinen Rachdruck einer Affectation, wie ber P. le Tellier ben bered= ten, galanten, intoleranten Boguet einen Moleoni ften \*\*\*) bieß, und D. & - molle

lichkeit mit einer Fraulein von Moleon.

<sup>\*)</sup> Siehe Beobachtungen über Stumme und über bie menfchliche Sprache in Briefen von Samuel Beinte, I. Ih. Samb. 1778. S. 61. 49.

<sup>\*\*)</sup> Les Montagnards du Mont Pilate ont generalement de l'esprit - Leur langage differe de celui du platpays et ils sont convenus entr'eux de Mots, qui signifient des phrases entieres: ils parlent, comme nous ecrivons quelque fois, par abbreviations. Le Nouvelliste Oeconomique et Littéraire Vol. XII. à la Haye 1756. p. 103. \*\*\*) - für Moliniften, wegen feiner Bertrau-

sagung mit den Lumpen alter Lokalvoruts theile der judischen Orthodorie zuzudecken; unterdessen ibre Schwester Dogmatif so bratonist - out-heroding Herod! - uber jes bes ihr in bem Weg liegende Vorurtheil unferer driftlich = fatholischen Orthodorie ben Stab bricht. Vorurtheile find also bie Martyrer bes philosophischen Menschenbaffes und zugleich das Organon ber babylonischen Architeftonif und bermenevtischen Saftif. Web euch Schriftgelehrten und Pharifder ber allgemeinen beutschen Otographie und Orcobos rie, Die ihr ber Minnefanger Graber baut, und ichmuckt die Graber bes vierzehnten Monden Jahrhunderts und fprecht: Er treibt bas Borurtheil bes Alterthums ber Gewohnheit aus burch Worurtbeile ber Eigenliebe, Reubeit ober ber eignen Erfinbung. \*) Abr 8! und fi! gebt über euch felbft Beugniß, erfult und hauft bas Mag eurer Gis telfeit, Ungerechtigfeit und Berdammnif obne Neubeit! oder eigne Erfindung! sondern durch Wucherfraut von Rarrheiten ... und : Marrentbeibigungen" bie nicht orthographischen Blumentobl, sondern Ta Baevreen +# plus, ri zelen zai ri ayanı të OEOT bes treffen.

<sup>\*)</sup> Allgemeine beutsche Bibliothet B. XXXIX. St. 1. S. 263.

Denn gehoren bie Saare unferes Saupes, auf den Wechsel ihrer Farbe, zu ben Datis ber gottlichen Provideng; warum follten nicht die geraden und frummen Grundftriche \*) und Zuge unferer fymbolischen und typischen, (aber nicht hieroglophischen) Handschrift, Gegenbilder und Spiegel einer Theopnevftie, 2. Tim. III. 16. einer uner-Fannten Centralfraft fenn, in der wir beben, weben und find - einer atherisch = maganetischen Electricitat, "die bis auf die eine "fachen Substangen bes gangen Weltalls bin-"burd bringt" Diefes verscheuchte Taubenerkenntnig ift wenigftens nicht wunderlicher, transcendentafer und unbegreiflicher ale ber bunfle Schulglaube, welcher es gar nicht lacherlich finden, fonbern schier gemach= lich verdauen fann, "daß die Art und Weifa "eines Parifer Batermordes in feinen flein-"ften Modifikationen coordinirter gewesen mit "bem linken als mit bem rechten guße, ben gein eiceronianischer Bramine erft nach jenem "aus bem Ganges erhob."

Welfchlands unfauberer Geift ift ausgefahren, burchwandelt burre Statte, sucht
Rube und findet ihrer nicht und kehrt mit fieben Geiftern, die arger find als er selbft, in seinen mit Besemen gekehrten und gat schmudten Pallast beim — bis ein Statte

<sup>&</sup>quot;) - ierre to a ple nigne - Matth. V. 18.

Es werde! — Erstes und lettes Wort dreneiniger Schöpfung! — Es ward Licht! Es ward Fleisch! Es werde Feuer! Siehe ein neuser Himmel und eine neue Erde — (ohne Meer und eine neue Kreatur! Das Alte ist vergangen, siehe! Ich mache alles neu worden. Siehe! Ich mache alles neu! — "HERK! wo da?" — "Wo ein Aas ist, da ist ER!"

— faxis tantum volucresque feraeque, Sculptaque servabant magicas animalia linguas.

Lucanus III, 223, 224.

Mequarevers vas youmizes Aur.

Luc. XVII. 32.

### Recension

ber

# Critif der reinen Bernunft.

1 781.

# 

# 

Eritik ber reinen Vernunft, von Immanuel Rant, Professor in Königsberg. Riga, Hartknoch 1781. S. 856. in gr. 8.

"Unfer Beitalter ift bas eigentliche Beitalter bet Eritif, ber fic alles unterwerfen muße Refigion, burch ibre Beiligfeit, und Gefengebung burd ibre Dajeftat, wollen fich gemeinialich berfelben entziehen. alebann erregen fie gerechten Berbacht wibet fich, und tonnen auf unverffellte Achtung nicht Anfpruch machen, welche bie Bernunft nur bemienigen bewilligt, was ihre frene und bfe fentliche Brufung bat aushalten tonnen" Die unverstellter Achtung fundigt auch Recenfent borfebendes Berf an, um wenigftens burch feine eingeschränkte Ungeige eine frene und bfe fentliche Prufung ben Lefern, bie folder gewachsen und burch Duge sowohl als Gefchmack. bagn berufen find, an beforbern.

Leibnig intellectuirte bie Erfchet, nungen, Lode fenfificirte bie Berftanbesbegriffe, und bie reine Ber-

nunft affimilirt Erfdeinungen und Beariffe, bie Elemente aller unferer Erfenutnis. Ju einem transcendentalen Etwas = x, mo. "bon wir gar nichts wiffen noch überhaupt miffen fonnen, fobalb es von ben finnlichen Datis abgesondert ift." Erfenntniß, bie fic nicht mit ben Gegenftanden felbft, fonbern mit Begriffen a priori bon Gegenftanben be-Schäftigt, beißt transcendental, und die Eris tif ber reinen Bernunft ift bie bollkanbige Abee einer Eranfcenbental. Bbilofopbie. Unter biefem neuen Ramen verwandelt fic bie verjahrte Detaphyfit and einem zwentane fenbjahrigen Rampfplat enblofer Streitigfeisen auf einmal in ein foftematifch gepronetes Inventarium aller, anferen Befige burd reine Bernunft - unb . fowingt fic auf ben Rittigen einer giemlich abftracten Genealogie und Beralbif ju der monardischen Wurde und olympischen hoffnung ,als die einzige aller Wiffenichaften ibre absolute Vollendung, und gwar in furger Beit, ju erleben, obne Bauberfunfe." noch magische Salismane, wie ber weife Belbetins \*) fagt, "alles aber ans Principien" - beiliger als ber Religion, und majefiatie feer

<sup>\*)</sup> de l'Homme, Seot. II, Chap, XIX,

fatt als ber Gefengeber ibre. Gleichmohl bangt bie Doglichfeit ober Unmöglichfeit einer Metaphoff noch immer bon ber vielseitigen und unericobrften Rrage ab: Bas und wie Diel tann Berftand und Bernuuft fren bon aller Erfahrung erfennen? Wie viel barf ich mit ber Bernunft, wenn mir aller Stoff und Benfand ber Erfahrung genommen wird, etwan auszurichten boffen? Giebt es menfchlie de Ertenntniffe unabbangig bon aller Erfab. rung - Kormen, unabbangig bon aller Da. teriet Borin beftebt ber formelle Unterschieb der Begriffe a priori und a posteriori ? Liegt newiß ein Geheimniß in ber differentia specifica analytifder und fontbetifder Urtheile verborgen, das feinem von den Alten eingefallen fenn follte? Sind prius und posterius, Analoge und Sontheff, nicht natürliche correlata und jufallige oppolita, beibe aber, wie bie Receptivitat bes Oubiects jum Brabicat, in ber Spontaneitat unferer Begriffe gegrundet? Sind ideae matrices und ideae innatae nicht Rinber eines Geiftes? -Entweingen Sinnlichfeit und Berfand, als bie zween Stamme ber menichlichen Erfenntnif, aus einer gemeinschaftlichen, aber und unbefannten Burgel, fo bag burch jene Gegenstånde gegeben, und burch biefen ge Dacht fverftanden und begriffen) werben,

wojn eine so gewaltthätige, unbefngte Scheibung beffen, was die Ratur jusammengefigt hat? Werden nicht beibe Stämme burch diese Dichotomie oder Zwiespalt ihrer transcendentalen Wurzel ausgehen und verborren?

Erfahrung und Materie ist also bas Gemeine, burch bessen Absonderung die gessichte Reinigkeit gefunden werden soll, und die jum Eigenthum und Besit des Vernunftwermdgens übrig bleibende Form ist gleichsam die jungfräuliche Erde zum kunftigen Spsem der reinen (speculativen) Vernunft unter dem Titel: Metaphyfit der Natur, wodon gegenwärtige Eritif bloß die Propädentif ist. Da nun aber der ganze Juhalt nichts als Form ohne Inhalt sepn must, so war auch keine ausgezeichneter, als das Gemächte der scholastischen Kunstsorm, und kein Schematismus reiner, als die Sputhesis des spllogistischen apodietischen Drepfuses?

Rach Maggabe bes Bestimmbaren und seiner Bestimmung sind die beiden haupt theile eine transcendentale Elementar und Methodenlehre. Raum und Zeit als die reinen Formen der Sinnlichkeit ab extra et intra, ihre empirische Realität und transcendentale Idealität werden in der

Wanicenbentalen Weltbetit, als bem erfen Theile ber Elementarlebre, fo gemiß und unameifelbaft bargeftellt und erlautert, ,,als ich mals bon einer Theorie geforbert werben fann. bie aum Dragnon bienen foll." Die tranfcen. bentale Logit zerfällt in bie gemeine, in Unalntif und Dialectif, boch mit bem Unterfcbiebe, bag fich erftere, mit ihren Entegorien und Amphibolien einer neuen Topif, als ein bescheibeneres Spnonym ber gemeinen Ontologie empfiehlt. Weil aber formelle. Reinigfeit, obne Inhalt noch Gegenstanb. nothwendigerweife und "obne ibre Schuld" in Scheinheiligfeit ansarten muß, fo ift bie tranfeenbentale Diglectif eigentlich baju bestimmt, biefen ebenfo unerfannten als unbeilbaren Erbicaben, als bie mabren pudouda ber reinen Bernunft, ju berflaren, namlich, ihre Baralogismen in Unfehung bes pfpcologifchen 3chs und ihre Untinomie in Unfebung aller fosmologischen Poeen per thesin et antithesin, gleich bem wunderlichen Rrieg in einem alten Rirchenliede: wie ein Sob ben anbern frag. Rach biefer Antocheirie ober Euthanafie bringt enblich bie reine Bernunft bis jum Ibeal ihrer mpftifchen Einheit, ale bem regulativen Princip ihres gangen conflitutiven Odematismus und afthetifden Gebaubes.

Den Schluß ber Elementarlehre S. 631 — 704 macht eine vorzüglich con amore ausgearbeitete Eritif aller speenlativen Theologie; wiewohl die scharstunge Beobachtung über Platon S: 314. auch an dem Gesselbet und Kunftrichter der reinen Vernunft selbst bewährt werden burfte.

Die tranfcenbentale Methobenlebre bestimmt bie formalen Bedingungen eines bollftanbigen Onfteme ber reinen Bermunft, Sandelt von ihrer Difciplin, welche treff. lich barallel lauft mit ber vaulinifden Theorie ber Difciplin des Befetes, ihrem Canon, ihrer Architectonif und gulett, bon ihrer Gefchichte nach ber brenfachen Abficht : 1. ihres Gegenstandes, mo Epifur als Baupt ber Senfual. und Platon ber Intellectual . Philosophie, 2. bes Ure forungs reiner Bernunft . Erfenntniffe, mo Ariffoteles ale Daupt ber Empiriften, und abermal Platon an ber Spike ber Reotogiften ericheinen; 3. der Methobe. Die naturalistische ift bloge Mifologie, auf Grundfage gebracht, und fallt in bie Ungereimtheit, die Bernachläßigung aller funft. lichen Mittel wie eine eigene Merbobe angeruhmen. Die feientififche fann nicht anbere ale infitmatifc verfahren. Chriftian

Bolf unter ben Dogmatifern und David hume unter ben Sfeptifern find velut inter ignes luna minores. Der fritische Beg war allein noch offen. - Diefer neue Sugfteig fcheint eben fo unbequem ju einer Deerfrage, ale eine Cangerlinie jum gemeinen Rubffeige ju fenn. Der Indifferentis. mus ,als eine Wirfung nicht des Leichtfinns, gereiften Urtbeilefraft unferes Beitalters" giebt fich gwar fur fritifch aus; weil aber geine erfunftelte Gleichgultigfeit in Unfebung folder Materien und Gegenftanbe, die der menschlichen Ratur und ihrem Intereffe nicht gleichgultig fenn fonnen" entmeder ein muthwilliges Blendwerf ber tiefften Beudelen ift oder ju ben Phanomenen von bem funesto veterno bes Beltalters gehört, fo tonnte biefer Indifferentismus füglicher bnvofritifc ober auch politifc beifen, im Gegenfat sowohl der ffentischen Unardie, Die über bem Chaos ihrer Methobe Raulheit verzweifeln muß, ale bes bogmatifden Defpotismus, ber Torsen meireen oder, wenn ich mir einen oberbeutschen Ennismus erlauben barf, a . . lings au Berfe gebt, und mit Baffen bes lichts bas Reich ber Figgerniß und Barbaren ausbreitet. Demfelben Abt Terraffon ju Folge, der die äfibetische Länge transcendentaler

Schriften nicht ab extra fondern ab intra geschäft wissen wollte, besteht das Glud eines Schriftstellers barin, von einigen gelobt und allen bekannt — Recensent sest noch als das Maximum ächter Autorschaft und Eritif hinzu — von blutwenigen gefast zu werden.

Quantum est in rebus inane!
Sunt lacrumae rerum!

ben 1. Juli 1781.

## Brieft.

Bon 1779 bis 1784.

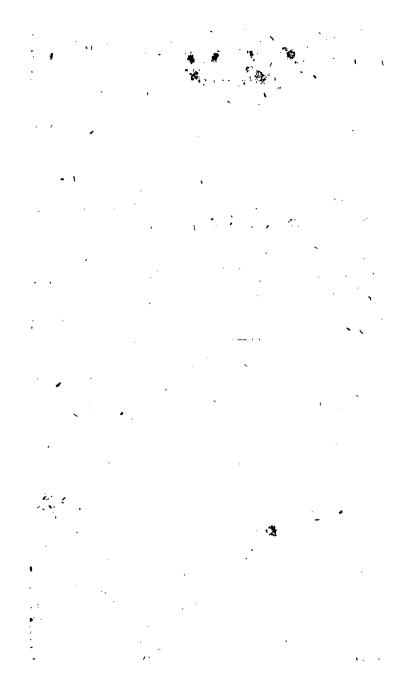

#### 243. An Lavater.

Ronigsberg am großen Reujahr 1779

Chrieurdiger, lieber, treuer helfer am G. Beter , Rrennd , Geber , Sie und Du! Mur Sten Jul. erfrente mich ein ganges Bad und ein Bierteliche altes Billet doux voll romifder Berfonalität und individueller Jugennität. Das be mich und Andere an Ihren und beinen Baben gelabt. If Die mefentliche Lebre bes Evangeliums auch and bem guten Schafe beines Bergens und beiner Sand ? - Bin arm , liebfter Lavater , auch am Geift - muß leiber auf bie Seligfeit bes Gebend und die Aflicht bes Biebergebens Bergicht thun. Bin über zwen Sabre mit blinden Weben, leeren Sechemochen, fcmindenden Duften und fcwellendem Bauche ber Antoricaft beim gesucht worben, and noch nicht im Stanbe, einen Bechfel meines Bittmen Grames .. und Baifen . Leibens abzuseben. - Bag bein Donument gludlich geenbet in unferem an Mem fcenfenntnig und Liebe oben Meon. Rein Fleif nod Zweck ber Arbeit ift verloren im herrn. Dich auch barin auf eine fo giatue

Art einverleibt, hervorgestochen und verjungt ju sehen, ift mehr als eine Wasser. und Feuer. Probe meiner Menschlichkeit gewesen, und ein Schlussel, vielleicht auch Schwert, jur Offenbarung mancher Gebanten in biefer und jener Seele.

a magnification of the second

- Rach einer Pause von 14 Tagen ergreife ich wieder die Feber, taum in einer beffern Fassung. Ich bin eine so feige, träge Memme, daß ich, wie der Leich zu Bethesba, bann und wann die Erschütterung eines Engels nothig habe, und mehr als ein Gicht brüchiger für alle Geschäfte des Lebens.
- Thre Aussichten habe ich auf meine Art durchlausen um den Eindruck des Gausen zu genießen. Bermiste darin das hieher gescherige supra nos mehr mystisch = aposassprischen Gebranch der Bibel, die zu mediis terminis und Gleichungen unbekannter nnendlicher Größen ergiebiger ist, als alle Systeme und hypothesen alter und neuer Philosophie, salls ich meinen Ahndungen bierüber trauen darf. Sed manum de tabula! was kommt aus allem Bücher = und Brief. Schreisen heraus? das ist der Wurm, der mich nagt. Geht's mir doch wie S. Paulo, Rom. VII. 15., denn ich weiß nicht, was ich schreibe, und ich sprisse hicht, vas ich schreibe, und ich sprisse hicht, vas ich will.

Steinbart's Spftem, bas ich mit nach ham fe gebracht, scheint ein neues Monstrum ex Africa zu senn. Der herr wolle Frucht bet Lippen schaffen, die da predigen Friede, Friede! beibe benen in ber Ferne und in ber Rabe, nnd wolle uns beilen! Jes. 57.

244. An herber. Sonigeberg ben 21. gebr. 1779.

Derzlich geliebtester Gevatter, Landsmann und Freund, So war es nicht gemennt — feines von meinen Kindern hat einen Pathenspfenning anszuweisen. Aber ben der ganzen Sinsteidung, die Ihre würdige Costa — ich weiß Ihr feinen heitigern Namen zu geben whngeachtet er in Sichtels theosophischem Sendschreiben entweiht worden — dem Angebinde zu geben gewußt, ist mir ganz anders zu Muthe gewesen. Es ging gerade zum Derzen Wunte gemesen. Es ging gerade zum Derzen Wurren. Das rechte Wohlgefallen und Behagen ist göttlicher Genuß ohne Geschwäß.

Den 15. Jan. erhielt ich ben ersten Brief pon Kraus aus Berlin, worin eben nicht viel penes, aber doch eine Rachricht war, die mich ein wenig in Wallung brachte, daß P. Strabo fich wieder an Bernoulli gewendet und die fer fich an den ruffischen Minister, um vielleiche Pardon und Abschied zu erhalten. Bep ber

geringften Gabrung meines Gemuthe befomme ich Appetit zu effen ober Inftinct gu lefen. Im Rantericen laden ift alles aus und mit bem hartungiden bab' ich nichts gu thun-Doch gludte es mir noch benfelben Abend bie Lieder ber Liebe ju erhalten, wornach bie Lufternheit unüberwindlich geworden mar, bak ich mich angriff, felbige ju ftillen. Reine bon allen Ihren Schriften bat mir einen fo fußen Abend und Einbruck gemacht als biefe. Das Bert betrifft fo ben Rabel meiner Bibel. -Gott gebe, baß Ihre Apofalppfe auch fo gut gerathe, und ich will Ihnen gern erlauben, Daß Sie in Ihrer Autorschaft wie ber ber Bochzeit zu Cana, eine Baufe machen und Ach andruben. 3ch murde beforgen in meinem Urtbeil wider mein beffer Biffen und Bollen bestochen ju fenn, wenn nicht erft ben aiten Ihr guldner Bwillingebrief angefommen mare. Ach erfannte Ihre Sand nicht und fab felbige fur Raufmanns an, bem ich eben antwortete, weil mir eine fleine Unpaflichfeit Dufe gab, allerband aufzuraumen, worunter auch bie Antworten nach der Schweiß maren. Rest bin ich wieber biergebn Tage hauslich und gum Cheil bettlägerig gewesen an Fluffieber, verdorbenem Magen und einem Schaben, ben ich meine Bbilifterflechte nenne, und die mich feit vielen Jahren beunruhigt, aber niemals

so viel Schwerzen als diesmal gemacht hat. Ich habe so viel Kunstverständige bereits confultirt, die mich alle mit der Furcht eines fünstigen Uebels, das sistulos werden könnte, ausgelacht haben. Iedermann exklärt sie für eine unschuldige Flechte, die kommt und vergeht und weiter nichts auf sich hat. Desto bester für mich.

Bas aber ben eigentlichen Schaben gofenbs betrifft; fo ift die Auftofung beffelben eben bas får mich, mas jenes Fifcher - Rath. fel bem blinden homer gewesen fenn foll-Den einzigen Dienft im gande, ben ich mir felbft gemunicht babe, ohne ibn boffen an burfen: faft nichte baben ju thun noch ju berantworten, als Shildmache ju halten mit eie nem Bud in ber Sand, welches wohl frepe lich ein Saupt Aliment meiner Sypochondrie ift; benn baß es mir baran nicht fehlen fann, ift fein Bunber, wenn Sie fich meine flatige Lebensart son 67 an borfiellen, meinen naturlicen Bang jum Effen, Erinfen, Schlafen, nebft bem gangen Gefchmeiß bon blinben und beftigen Leidenschaften in petto -

Auch feine Sauptschulden, wie Sie muthma-Ben; alles beläuft fich auf 100 Rthlr., die mir Sippel seit einem Jahr ohne Termin und Intereffen vorgeschoffen, und einige andere Rleinigkeiten. Ich schreibe jeden Seller an, befuche kein bffentliches haus, erlaube mir kele me Ueppigkeit weber in Rleidung noch Lebens. art, bitte niemtanden zu Gaste. — Tros allem bem habe ich z. E. voriges Jahr, das noch leiblich gegen die vorigen gewesen ist, gegen 1900 fl. ausgegeben und 1765 fl. eingenommen.

Diese Scham und Schande, nicht ans ankommen, wenn ich andere gegen mich halte, brackt mich wie ein enger Soub ben Leiche born. Die machens Unbere ben ber Balfte bon beinen Ginfunften? 3ch fann auf ben Grund bes Uebele fo wenig als auf einen reinen Etat meines Rinanzwefens fommen. 96 mehr ich barnach ringe, je weiter fomme ich bom Biel. Die Salfte von meines fel. Benbers Bermogen babe ich auf fichere Bechfei nebracht; mit ben übrigen 5000 fl. bange ich mit einem Daufe, bei bem es allem Unfcheint nach jum Concurs fommen wirb. Da fite to wieder, ohne ju miffen wie viel ich an Binfen, Capital und Proceffosien verlieren werde; fo wie ber Reft von meinem vaterlie then Bermogen auf eine Ingroffation von 2700 ff. auf einem andern mir burd ben Concurs jugefallenen Daufe ju nichts fcmilgt, ju bem ich a tout prix feinen Raufer finden fann. Ben aller biefer Berwicklung und Unordnung, in die ich, ohne meine Schuld Gottlob, gerathen bin, ift nichts als Gebulb nothia und Beit.

Ich follte also ein Mann von wenigkens 12000 fl. senn und kaum die Salfte dieser Einkunfte find liquid, und ich weiß nicht wie viel es mir noch kosten wird die größere Salfte liquid zu machen. Un Verstand und Erfahrung in dergleichen Geschäften fehlt es mir gar, und ich thue nichts ohne Anderer Rath; demohngeachtet komm ich nicht von der Stelle.

Meine Wirthschaft fing ich außer meinent Sehalt (ber von 16 gu 30 Rthlr. gestiegent und fich feitbem auf 25 firirt) mit eineut Fond bon 15000 fl. an, wobon & bas meinige und & bes Brubers waren. Das Gefdleppe ber Bucher und ber Buffant meines Eretinen riethen mir jum Unfauf eines Dane fes. Meine Rechnung baben mar falfch, inbem ich burch ein Eigenthum an Diethe aus gewinnen glaubte. 3ch wurde bepm Unfauf und Ban betrogen - und bufte fremmillig berm Biebervertauf ein. Ich fab meiner Utmuth mit Bufriedenheit und Freude entgegent. - Run ichwebe ich als ein ungluckliches Amphibion zwischen Furcht und hoffnung habe ben Schein bes Geizes von auffen und ben Burm ber Berichwendung bon innen, obne baß ich mich gegen bie Schla und Charpbbis gu retten weiß, ale burch Gebulb, und Bertrauen auf eine bobere Rraft, meine

Denfangeart ober mein Schicffal in torrigiren. Mlle meine Unordnungen fließen gum Theil and einem Abeal von Ordnung, bas ich nies mais erreichen konnen und boch nicht aufgeben fann - aus der verderbten Maxime, bie In meinen Ribern liegt: Lieber nichts als balb. Done einige Abnbung einer' beffern Bufunfs warben mich bie naturlichen Schluffe aus ben Dhanomenen bes Gegenwartigen vollig unterdrucken. Ich boffe, bag biefe wenigen Data meine Berfegenheit enticuldigen werden, nub bas Sie mich feiner Berftellung und Dinfelen wegen in Berdacht haben tonnen. Ru bem Entfoluß, mich ins Reine ju bringen und feinen Berluft ju achten, bin ich bon felbit geneige henna; aber bas Sange lagt fich nicht erzwintien und ich babe fur biefe Berfuche auch bereits bluten muffen. Bor einigen Jahren erlaubte ich mir einen fleinen Bucher auf pole nifde Reverfe; ich murde bes Dings überbruffig, und weil ich 1000 Rthir, auf diese Art benm fel. Com. R. hoper liegen batte, bie fällig waren, fo gieng ich ju bem Mann bin, um die Berlangerung bes Wechfels ju bitten und ihm zugleich die übrigen 4000 Rthlr. gie 6 Proc. anzubieten, um aller Dube überhoben gu fenn. Der Mann begegnete mir fo falt und mar fo fcwierig, bas Gelb in bebalten, daß ich mit einem Anerbieten bes Gan

Sangen nicht beraubruden burfte. 9d mar in Berlegenheit, die 1000 Mthl. anzubringen, nnb war befcamt, es als eine Gefalliafeit ange nehmen, baß er ben einen Bechfel noch berlangerte. Raum ein Biertelfahr nachher verfor ber Mann alle feine Speicher im Reuer und ich mußte einige Jahre mit ber Salfte ber Binfe furlieb nehmen, und mußte Gott banten, baß ich nicht alles hingegeben batte. So viel ein für alle mal von dem eigentlichen Sig meiner Berlegenheit, Die nicht Geig ober Einbildung, fondern eine wirkliche Unordnung tft, ber ich nicht abzuhelfen weiß als burch Beit und Gebuld. Weil es mir in bergleichen Angelegenheiten ganglich an Beicheit und Ringheit febit, und ich burch allen Rath nicht weiter tomme, fo muß ich auf Beichen und Bunder ber Borfebung in leiblichen Dingen Rudficht nehmen. Sals und Friede ift and mein Motto. Daß alles ben mir leerer Gebantenplan bleibt, ift alle mein Beil und nach ben letten Worten Davids, Thun 2. Sam XXIII.

Semler fon an einen Minister geschrieben haben, daß er das physische Factum der Anferstehung dahin gestellt senn ließe. Mir siel von ungefähr Steinbarts Philosophie des Christenthums in die hande. Ich überlief die Dedication und Vorrede und legte es nieder,

um eben ben Brief an Lavater zu schließen, und — ihm dieses neue Monstrum aus Africa... Indem mir dieser Ausdruck entfährt, schlägt mir das herz über mein vorläusiges Urtheil, ohne das geringste von dem Werk selbst gelesen noch gehört zu haben, als alles Gute im allgemeinen. Stellen sie sich mein Wergnügen vor, wie ich so viel vom africanischen Spsiem, und Lavater selbst darin ausgesochten sand. Das war mir Lupus in Fabula.

Un Lestings ontologischem Gesprache babe ich mich nicht fatt lefen fonnen; auf feinen Dathan freue ich mich. Alle beibe Auflagen über bie Che nebft ben Lebenslaufen habe ich neuerdings gelefen. Wenn ich auch wegen bes letten Gewißbeit batte, außerlich und innerlich, so ift ber Berfaffer in Unsehung bes Autorwesens ein Driginal, ber es als einen Dochverrath anfieht, ibn im Berbacht au baben, daß er Autor ift oder barauf Anfprache macht. Wegen ber Lebenslaufe bin ich bennahe apodiftisch überzeugt, baß mein Freund ber Berfaffer bavon ift. Als ein Brobnet bes Baterlandes verdient es immer Sous, und ift immer viel ben feinen Gefcaften und Berfreuungen. Daß aber Grecourt an Ebe mebr Untbeil haben muß, muthmaße ich aus dem Eurius Bacchanten . Ton. Gin

rechter betanbenber geiler Bis. Rant, ben ich wieber ju besuchen anfange, findet in ben Lebenstanfen bunbert Winte aus feinen Borlefungen. Man muß bas Enbe abwarten. Sal et Pax, herzens Gevatter! und nicht negen unfern Rreund und Berleger, noch an Sffentlichem Gebrauch, bis die Sache an En. be ift und fur fich felbft redet. Binfelmanns Briefe babe ich mir in verschaffen gewußt, nebft Gabebuid, ben ich mich befinne, als vinen Breund bes Rr. R. Lilienthal gefannt an haben. Wir fonnten und aber niemals, wie es ichien, einander ausstehen. Auch Linde ners Manes bat er nicht beffer behandelt. Aber fein eigener Lebenslauf ift ein Deifter Rud, bas alles entschuldigt, was er bon Unbern fagt, weil er es aus Mangel bes Gefcmack und Urtheils thut. Ich weiß alfo nicht ob es ber Dube lobnen follte, feine Rlaticherenen wichtiger ju machen, als fie in jedes vernünftigen Lefers Augen von felbft fenn merben.

Wie können Sie mich zur Schriftfielleren aufmuntern — und seibst über Nachwehen klagen! Rachke Woche beschließe ich mit met nem Sohn bas nene Testament und fange bas siebeute Buch des Aeliani Historiae variae an. Im Latein bin ich in Millers Chressomathie, die ich erf, seht habe kennen gelernst

und benfe auch bie Historias selectas biefes Sahr ju absolviren, baß ich Ernesti Initia und Archaologie und bas Debraifche mit ihm anfangen fann; benn bie Unfangsgrunde biefer bren Rrentfprachen habe ich ihm angebacht. wenn Gott Beben und Gefundheit fcbenft. Bleibt mir der einzige Sonntag übrig, Befuche anzunehmen und zu geben. Ueberbanne fceint bon außen noch alles fo unreif in fenn, als in, meinem . Innern. Bas gebt mich bas Bublicum an, wenn ich mein eigen Saus oder meine Camera obscura, nach der ich bas Universum auffangen muß, nicht ins Befchicf und gur Festigfeit bringen fann? 36 befcmbre end, Tochter Jerufalem, Bect fe nicht! Regt fie nicht! bis fie felbst erwacht. Bie freue ich mich auf Ihre Spatlinge, auf Ihre Apofalppfe! Bergeffen Sie nicht, mie alles mit ber Deffe - Lieber ber Liebe und ber Gemeine.

Daß Ihre Ruhe Chre sen, vergessen Sie nicht die Urfunde, sollte es auch bloß im Endwurf senn, zu endigen. Im Banier fand ich neulich, daß Jupiter 1780 a. C. gestorben; eine ahnliche Epoche läßtissted p. C. n. erwarten. Die philosophische Schulfüchseren geht zu B. so weit als möglich. D. herz, Lauts beschnittener Zuhörer, hat eine philosophische Bude ausgeschlagen, die täglich zunehmen soll

und worunter ber Micen ber Bittmen und Baifen (Acad. und Schulen) unfers gandes auch gehort, bem Steinbart fein Spftem be- bicirt hat.

Die Leiden von Ana find ein Scherz ber von einem Catalog herrührt. Wenn so etwas da ware, wie sollte ich Ihnen, herzens herder, ein Seheimnis daraus machen? Meine Ubsicht war, in der Apologie meines Cretinen (ein Denkmal auf meinen seligen Bruder) den Theil meines Lebenslaufs und jenen Stoff einzuarbeiten — und zugleich dem Apologisten der heiden durch einige argumenta ad hominem etwas zu rathen zu geben. Es ist aber alles Kibel, Anwandelung, leerer Spuck gerwesen. — Was hat der Dichter mehr nothisgehabt als eine paginam zum Litel zu sins ziren?

Deute if Sonnabend; ich habe die gange Woche an diesem Briefe jugebrache und beng ke morgen meinen Lirchgang zu halten nach einem Stillfand von drey Wochen. Bielleicht haben Sie Mühe, mein Geschmier zu lesen. Sobald ich Anlaß habe, Sie, bester herber, mit etwas besserm als meinen Grillen zu und terhalten, hoffe ich verjüngt da zu sepn-Jest ist mir wie einem Schweiser unter sein nem heimweh zu Muthe. Weber weigen noch bezug. — Ganz gewiß alles ein Plan höherer

Dand, der ich meine ganze Erziehung zu vers danken habe, und die meinen Beruf, ohne daß ich ihn felbst kenne, entwickeln wird. — keadu ach ar kwadu. Er wolle uns beide zum reinen Pfeil machen und in seinen Köcher stecken! Anch er dachte, ich arbeitete vergeblich und brächte meine Krast umsonst unnütze lich zu. Jes. XLIX.

Rlopstocks Orthographie habe ich mit Ihren Empfindungen gelesen. Das Principium seinner Reformation ist eben so falsch als der Wicolaiten. Tellow's erstes Fragment ift für mich sehr interessant gewesen. Selbst das Lächerliche im Enthusiasmo der Frenudschaft hat etwas heiliges für mich — und der Schlissel zu Rlopstocks Werken ist ganz nach meinem Wunsch. Ist Ihnen auch der Verfasser der physiognomischen Reisen nicht befannt? Es wird daben nicht bleiben und werden wohl noch mehr austreten.

Friede, Friede! Gott gebe, daß es wahe fen, und laffe auch einen guten Stern an Ihrem horizont aufgehen! Taufend Segen überschitte Sie und alle die Ihrigen. Ich bleibe Ihnen ganz verpfändet, ohne daß ich abfehen kann, wie ich für Ihre Wohlthaten erkenntlich senn werde. Die Zeit wird den Kath der herzen offenbaren und das Berbergene ans Licht bringen, unterdeffen jeht alles gleich

ber Saat ju verwesen scheint. Ich umarme Sie im Gefolge aller der Meinigen, die Ihnen die Sande kuffen und ersterbe Ihr trener Jonathan Samann.

Dom. Reminiscere.

96 babe bis auf ben bentigen Sonntag gewartet, bin in ben Kirchen und ben unferm Dberbofprediger gewesen, ber auch, wie fein Worganger, über Berdruß flagt - und ericopft and beladen ju Sause gefommen, baf ich Beit gehabt habe mich erholen ju tonnen. Dus aber bemohngeachtet ju Ihrer bischoffie den Furbitte meine Buffucht nehmen, bag ich noch ungefchickter als bas fleine Gottes - Rind bin, ben einfaltigften Danf Ihrer beften Balfte, meiner verehrungewurdigften grau Gevatterin, abzufatten. 3d glaube baß biefem gangen Briefe meine Unbermogenheit angufeben fenn wirb. Beunruhigen Sie fic beshalb nicht.-Chen platten meine bren Rinder berein mit einem Gefolge einer Eleinen bunten Gefellicaft, Die eine gewiße Mademoifelle Stol; auführt, mit welcher ich burch bing, ber fie ins gand gebracht, befannt gemacht worden bin, Die eine vertrante Rrennbin, einer Cammerberrin von der Rece ift, welche mit unferm Labas ter in Correspondenz fieht - Und so bangt alles auf der Welt jufammen an Saben, Die

fich nicht gerreißen laffen ohne und und andern webe ju thun. Meine alte murbigfte Kreundin, die Baroneffe v. Bondelv, ift auch in bie außerfte Urmuth verfest und im Begriff Denfionars anzunehmen, die fie fcmerlich erbalten wird obnaeachtet aller ihrer Salente an einer Beaumont. Gie wiffen vermathlich, baß fie meine einzige und befte Schulerin im Englischen gewesen, und ich habe wie ein Rind in ihres Baters Saufe gelebt. mein eigen Schicksal auch noch fo vortheilbaft. fo fonnte ich felbiges nicht recht genießen, ober wurde auch Experimente machen, um Undere an verbeffern, welches boch bloß eine Brarogative ber Borfebung ift. Ber allen folden Berbindungen fühlt man das Sprichwort leb. bafter: Urat bilf Dir felber!

Den 1. Mil.

hente in der Zeitung die Ankunft Ihrer Prinzessen gelesen. Bennahe ein Kalbentereil vor Frenden verzehrt ad imitationem des Archi-hopochondriften herfules, bessen Geschichte ich im Banier gelesen und mit diesem Buche anch zu Ende eile, ohne viel Trost darin gessunden zu haben. Glaubte, daß ich es lesen mußte ehe ich an die Geheimnisse ginge. Werde an Mitsasten den letten Versuch machen, ob ich im Stande sepn werde, meine Gedan-

fen barüber auszubrucken. Seht es nicht, so ist nichts bran gelegen. Will besto steistiger mit meinem Sohne senn, ben Sommer genießen und mein Stufenjahr leer und ruhig beschließen. Ben der ersten Beranlassung, die der Mühe lohnt, werde ich wieder schreiben. Gott segne Sie, liebster bester Perder und alle die lieben Jhrigen. Ihr fleiner Stamm, baum hat mir recht mohl gethan. Gute Racht Pathchen!

245. In Caroline Berber.

Ronigsberg, ben 1. Mars 1779.

Berehrungswurdige Freundin und Gevatterin, Gott wolle in diesem ganzen Jahr Ihre
geheimften und besten Bunfche so reichlich befriedigen, wie Sie sich benm Schluß des vorigen um mein ganzes Selbst verdient gemacht
haben. Die Gelegenheit meines ersten Briefes
war wie vom Zaun gebrochen; aber besto schoner das Geschenk einer glucklichen Aufnahme
und Anwendung.

Der fleine Fifch in ber Wiege vor meinem Schreibtische, Die mahre Muse meiner findischen Antwort, schläft trog Ihrer Prinzesku, ber Borlauferin bes Kriebens! — —

Die heiligen Sieben unferer Gottes Fax milie zusammen zu sehen: so ein poetisches Schauspiel wurde den heutigen Souven. und

fic nicht gerreißen laffen ohne und und andern webe ju thun. Meine alte wurdigfte grenndin, die Baroneffe v. Bondelv, ift auch in bie außerfte Urmuth verfest und im Beariff Venfionars anzunehmen, die fie fcwerlich erbalten wird obngeachtet aller ihrer Talente au einer Beaumont. Gie wiffen vermatblich. baß fie meine einzige und befte Ochulerin im Englischen gewesen, und ich habe wie ein Rind in ihres Baters Saufe gelebt. mein eigen Schickfal auch noch fo vortheilhaft. fo fonnte ich felbiges nicht recht genießen, ober wurde auch Experimente machen, um Undere an verbeffern, welches boch bloß eine Brarogative ber Borfebung ift. Ben allen folden Berbindungen fühlt man bas Sprichwort leb. bafter: Urst bilf Dir felber!

Den 1. Mil.

hente in ber Zeitung die Ankunft Ihrer Prinzessin gelesen. Bennahe ein Kalbeniertel vor Freuden verzehrt ad imitationem bes Archi-hoppochondriften herfules, bessen Geschichte ich im Banier gelesen und mit diesem Buche anch zu Ende eile, ohne viel Trost darin gesunden zu haben. Glaubte, daß ich es lesen mußte ehe ich an die Geheimnisse ginge. Berde an Mitsassen den letzen Versuch machen, ob ich im Stande sen werde, meine Gedan-

fen darüber auszudrucken. Geht es nicht, so ist nichts dran gelegen. Will besto steistiger mit meinem Sohne senn, den Sommer genießen und mein Stufenjahr leer und ruhig beschließen. Bep der ersten Beranlassung, die der Rühe lohnt, werde ich wieder schreiben. Sott segne Sie, liebster bester Perder und alle die lieben Ihrigen. Ihr kleiner Stammbaum hat mir recht mohl gethan. Gute Nacht Vathchen!

245. In Caroline Berber.

Ronigsberg, ben 1. Marg 1779.

Berehrungswurdige Freundin und Gevatterin, Gott wolle in diesem ganzen Jahr Ihre
geheimsten und besten Bunsche so reichlich befriedigen, wie Sie sich bem Schluß des vorigen um mein ganzes Selbst verdient gemacht
haben. Die Gelegenheit meines ersten Briefes
war wie vom Zaun gebrochen; aber desto schoner das Geschenk einer glücklichen Aufnahme
und Anwendung.

Der fleine Bifch in ber Wiege vor meinem Schreibtische, Die mahre Muse meiner findisschen Antwort, schlaft trot Ihrer Prinzesku, ber Borlauferin bes Kriebens! — —

Die heiligen Sieben unferer Gottes Fan milie zusammen zu febens so ein poetisches Shausviel wurde den heutigen Sonnen. und Mondichein übertreffen. Aus Bolluften und Bedurfniffen biefer Erbe besteht unfer ganger Borichmack bes himmels. —

Will meinen andern Brief wie St. Johannes schließen, der anserwählten Franen und Ihren Kindern. Auch meine Sache ift nicht mit Briefen und Linten viel zu schreiben; sondern Freude und Alter zu vollenden.

Empfehlen Sie mich Ihrem besten lieben Manne, bem ich noch nie so recht gesagt, wie sehr Sie verdienen, Seine Erste und Einzige Freundin zu sepn; weil Wahrheit und Freundschaft immer die höchsten Gegenstände meiner Dekonomie gewesen, mit benen man nicht für den gegenwärtigen, sondern die lehten Augenblicke seines Lebens wuchern muß, gleich jenem Alten der Tage mit schneeweißem Rieid und das haar auf seinem haupte wie reine Wolle.

Ich fusse Ihnen die Sande und erfterbe

ewig verpflichtefter Sevatter und Freund.

246. An Derber. Königsberg ben 17. April 1779.

Derzlich geliebtefter Gevatter, Landsmann und Freund — Dachte ben Anfang an Sie in fcreiben in ber Racht bes 11 bei einem

berrlichen sanften Gewitter — als Krankenwarter meines Sohns, der einen doppelten Anfang des Fiebers denselben Tag gehabt hatte. — hente hagelts — Gott gebe daß dieses Schreiben ben gutem Wetter eintreffen und alles gesund und wohlbehalten ben Ihnen senn moge. Der Fran General Superindentin Pathchen macht schon Jahne und will mit Gewalt reden, und ift unser täglich Wohlleben.

Licent - Buchbalter Dornom, mit bem meine loge burd eine Scheibemand verbunden if. und mit bem meine Berufsgrbeiten bepnabe allein zusammenbängen, erschoß fich ben 12ton. nachbem er umfonft jum Gift feine Buflucht genommen batte. Eben benfelben Lag murbe ein Schiff abgelaffen, und 23 Personen maren in meinem Kanbigten Buder- und Ochlafe faal Anschauer. Daber babe ich bie Benlage von biefen får mich merfmurbigen Tage bas tirt. Es ift ber Bogen, ben Sie gewäuscht. Wiffen Sie's noch? Mein Covik Barnd vulgo Brabl - bat zwen Mraus gemacht. Seinetwegen babe ich bie gauge Oftern ju Dause jugebracht und er ift mir so sauer geworben wie St. Banlo feine Galater. Bis patriae cecidere manue, monte ich mit bem Bater ber Einfalle und Ameifel über bie Gefete fagen; aber bas Rabmen ift mir fein Rate. Sie tennen meine Autor - Vietat und

Ombeeillitat. Bas wird ans bem Lindlein werben? Wenn es Ibnen und mir nicht Schande macht, fo adoptiren Sie's ober feven Sebamme - ober Gevatter - ober alles mean ein Rreund gebraucht und gemigbrancht werben fann. Weber D. noch D. geben aus Meffe; ben R. ift alles tobt. Es ift ein gumpen . Bogen, mit bem es fich nicht lobut fic einen Berleger - Gie find im Mittel. punct ber Berbindung - Wenn es nur balb ant Belt fommt, und fo viel moglich correct. Um liebsten im Kormat ber Gibnile über bie Che. Weber Ort noch Jahr auf bem Litel, weil letteres am Enbe ber Epiftel fiebt. -Sollten Sie glucklich fenn, fo bitte ich bren Eremplare fur mich - eines nach Bandebect, an ben lavenbruder, vier nach ber Schweiß, an Labater, Bfenninger, Raufmann und Chrmann - an Leffing, Klopftock, Debelsfobn, und eines an Rleufer ju beforgen, bem ich Unthort und viel Dank fonlbig bin."

Sabe heute Kant besucht, der biefen Domnerstag sein 56stes oder 57stes Jahr autritt
und voller Lebens und Todesgedanfen war.
Meinen Kirchgang heute auch gehalten. Sanschen hat Sottlob weder gestern noch heute
etwas vom Fieber gefühlt, wird also bloß ein
Bluß und verborbener Magen gewesen sepn.

Professor Krenzfeld besucht mich, um mit seinen Eintritt ins 35ste Tahr zu melden und daß er Sub Bibliothecarius von der Schloß-Bibliothet geworden. Habe ich Ihnen geschrieden, daß mir diese Stelle zugedacht gewesen, ich weiß nicht durch was für ein Misverständenis meiner ganzen Lake, die so eine Zwickemühle nicht erlaubt?

Berfichern Sie mich einer guten Aufnahme meiner gegenwärtigen Zudringlichkeit, so
werde ich vielleicht Lust bekommen, den zweiten Theil meiner Apologie des Buchstaben h
im Namen des sel. Prof. Mannah vorzunehmen. Denn Ihre Lorbern und das Rauschen Ihres Hains, bester Herder, weckt mich auch
aus dem Schlummer. Und dann soll unsere Ruhe Stre senn, wie Ihr Jesajas sagt. Finben Sie das Blatt nach Ihrem Geschmack,
so bitte ich auch Ihren Freund in Erfurt, und
Nachbar G. in meinem Namen zu bedenken.

Dom. Misericordias.

Das Manuscript fieht wie ein Embryo, ober ein noch in seinem Blute liegendes Rind ans. Die Stellen mit Sachen beziehen sich meiftens auf Starks Apologie des Ordens, neueste Unstage, auf Meiners und Leffingiana in puncto ber Fragmente zc. Eberhard habe ich angeführt. Die "Positien Bloss und

Recenfenten . Geberbe" beglebt fich auf unfere Ronigeberger Beitung, welche Erichton gegenmartig redigirt. Ben Recenfirung ber Frenmaurer Gefprache, Die auf eine fehr feverliche und pathetifche Art angemelbet murben, bief es: "ba wo Ralf ben icherzenden Ernft freundlich ersucht, fich feine Ramens gu erinnern, Dachte Recenfent an ienen Wohlfeligen auract. ber feiner Gemeine am Charfreitaa ben Buchfaben B, und in ibm Jefum, als ben Bint bargen und Brautigam vorftellte." Das "phofifde Sactum" bezieht fich auf einen Brief bes Semler, ben er an einen biefaen Die nifter geschrieben haben foll, mo ber Ausbrud in puncto ber Auferfiehung borgefommen. Das borbergebende Bort ift aus Leffing's Schrift uber ben Beweis bes Geiftes und ber Rraft, genommen.

247. Un Berber.

Ronigsberg, ben 6. Mai 1779.

Berglich geliebtester Gebatter, gandsmann und Freund, Ginlage erhalte eben ba ich mit bem ersten Banbe bes Starffchen Buchs über bie Rirchengeschichte fertig bin. Wie unter aller Erwartung! Richts als ein Collegium afademischer Borlesungen, weder Plan noch Defonomie. Wie sein Rame auf bem Litel, hinter ber Debication und ber Norrebe, se

ift alles boppelt und brenfaltig gefagt. Und was macht ein Compendium ber romischen und judischen Geschichte hier zur Sache? Was für eine magere, fümmerliche und nachläßige Belesenheit! Was für elende Kanzeltiraden, nm ber Sache einen Schwung zu geben! Doch wir haben bier erst vermuthlich nur das gesschwäßige Weib; und mussen auf einen atrum piscem in der Folge warten. Die Vorrede ist ihm in Berlin gestrichen worden, und soll eis ne Geschichte seiner hiesigen Sandel enthalten haben.

Borige Bode babe ich die gehn erften Bogen bon Rathan gelefen und mich recht baran geweibet. Raut hat fie aus Berlin erhalten, ber fe bloß als ben zweiten Theil ber Anden beurtheilt, und feinen Belben aus Diefem Bolf leiben fann. Go gottlich ftrena ift unfere Philosophie in ihren Borurtbeilen. ben aller ihrer Tolerang und Unpartheplichkeit! . Der bentiche Sprachforicher bat mich nach Dasfens grammatifden Abhandlungen neugierig gemacht, beren erften Band ich jum Glud noch im Rantericen Buchladen gefunben und bie mich febr unterhalten. Wiffen Sie nicht, ob ber zweite Band ausgefommen ? Ich brauche biefe Rachricht, um Ihren Wint wegen der etwaigen Fortfebung ber neuen Apologie des Buchftaben D auszuführen, wenn

es mir möglich ift, welches ich noch nicht ab--feben fann. Un Luft und Stoff bagu fehlt es nicht: aber Krafte und gaune! Denn mit bem Gefdichtschreiber ber beutschen Republit au reben, bagu gehört ein anderer Ebn, als mit dem Errector Damm. Das Grundaefes ber Aussprache fommt mir vollig unrichtig vor. und mas Sie in ihrer Mlaftif bon Bilbbaueren und Maleren fagen, fcheint mir auch barauf gu paffen : fur bas Dhr ju fcreiben! Der erfie Period bes Rlopfiod icheint mir ein Berrather feines Cirfels im Denfen ju feon; bems felben ju Folge ift die rechte Aussbrache burch Die Schreibart bestimmt worden. Doch meift ich nicht, ob ich im Stande fenn werbe, meine Ibet auszuführen. Allenfalls abeat cum ceteris erroribus.

Daben Sie mein Geschmer schon Muße gehabt zu entzissern und durchzulesen? Berdient es eine Ausgabe, und haben Sie Wege dazu beförderlich zu seyn? Sobald es Ihre Geschäfte und die Umstände der Sache selbst erlauben, sehe ich Ihrer Antwort entgegen. Denken Sie auch an die Fortsehung des Ernst und Falk? Ich will mich allen Bedingungen gern unterwerfen. Dat unser Landsmann der Rapelmeister Ihren Brutus empfangen, und erinnern Sie sich noch der damaligen Abrede?

Das Ihnen meine fauerfuße Ergablung ber bauslichen Angelegenbeiten gut befommen. frent mich. Kreube macht mich gum alten Weibe nub Rummer jum Mann. Sippel, ber bisher auf bem Roggarten gewohnt, giebt auf Dichaelis in meinen Sprengel, ba er fich ein bochabeliges Stammbaus gefanft. Gr bat blefe Boche meinen Rinbern zwen Bage Sanben gefchenft. 3ch bin auf ben zweiten Theil ber Lebensläufe fehr neugierig, Die boffentlich biefe Deffe ericeinen werben. Er if jest Stadtrath geworben, aber mit Dachthelf, und hat auf zwen Stellen berlorne Ansfichten gehabt, ju benen ich ihm balb Reife muniche - Leftod's, als Oberrichter, und bas Regierungs . Gecretariat anfatt bes fel. Ricolovins. 36 batte einen Roberthin gewonnen, und wunfche es ju feiner Belt, ohne ein Dach an fenn-

Es geht mir wie Ihnen. — In meiner Lanne feh ich auch alles für bose Geister ansott kennt fie am besten. Ein wenig Weihe wasser — anstatt vor ihnen zu laufen — verstreibt solche Gaste.

Diese Woche werde ich mit Hanschen bas erfte Buch von Tenophons sofratischen Denkswürdigkeiten schließen. Ohngeachtet ich es nur emforie mit ihm treiben kann, so ift diese Arbeit ein wahres Fest für mich; als wenn ich

Samann's Schriften. VI, Ah.

den alten Mann und Martyrer vor mir foweben fabe und vis - à - vis von Angesiche in Angesicht ihn felbst reden horte, ift mir zu Muth —

## 248. In Berber.

Ronigsberg ben 17. Mat 1779.

Das mar geftern eine Freude, Exaubi und himmelfabrt anfammengezogen. आस gebruckt und fertig an feben, fonnte mir gar nicht einfallen. Bis Johannis batte ich mir den Termin gefest nicht daran ju benten, and bisweilen fam es mir als ein bummbrei fer Streich bor, Sie ben Ihren mannigfaltigen eigenen Arbeiten bainit überlaben au baben. 3ch mußte mir aber gar nicht an belfen, dun eche de trad auf Cache und für ben gegenwärtigen Augenblick gefagt in baben. Run Gott bejahle Ihnen Ihren Eifer und Treue; ich weiß nicht womit iche verbient babe; aber bas foll mich nicht anfechten. Der Druck ift ein mahrer Rupferftich gegen alle meine Opera, bie, wie Sie miffen, bon Drucfeblern wimmeln.

Bielleicht wiffen Sie bort noch nicht bie Renigfeit, bag unfer alter hausvater endlich so gludlich gewesen, auf seine alten Lage einen bentichen Plato ju finden, namlich Garve, ber ihn täglich unterhalten muß Rennen Sie ben Mann?

Von Clandins habe ich diefes ganze Jahr noch keine Zeile erhalten. Es ift mir lieb, daß er die Reisen des Eprus übersett hat, die ich unläugst mit Gefallen gelesen habe. Jeht des Apulejus goldenen Esel mit Beroald dus Commentar, den ich noch dor dem Feske zu endigen hosse. Wein ganzer Versuch ist a priori. Ich habe noch kein einziges Allegat, nicht einmal aus Cicero, deristeirt und auch den Weursus noch nicht gesehen. Etwas mehr als Ahndung läst mich hossen, a poateriori manches zu sinden, um das erste aufzuklären im Fall der Roth. Wuß jeht zum Prof. Kant lansen, um die 10 Bogen des Nathans zu äberbringen.

Bin wie ein verirrt und verloren Schaf wieder zu hause gefommen, leerer als ich ansgegangen bin. Weiß Ihnen also nichts zu melben, womit Ihnen gedient seyn mochte. Kant arbeitet frisch barauf los an seiner Woral der reinen Vernunft und Tetens liegt immer vor ihm. Er wies mir einen Brief von Feder, den ich fast gar nicht kenne, abet sein Wert über den Willen lesen will.

Run, liebster Gevatter, Landsmann und Freund! Sott schenke Ihnen auch Freude und fiedere das Werf Ihrer Sande. Rehmen Sie heute mit diesem Schein des Empfangenen und Genoffenen fürlieb.

1660 1260 249. .. Nn S. & Bartino &.

Rontgeberg ben 18. Mat 1779.

Berglich geliebteffer Freund, Ihr Pafferins liegt noch auf meinem großen Tifch wie bie Shaubrobte. Gebraucht habe ich ihn langft, aber bas gar nicht gefunden, was ich mir porgeffellt. Ihn boch que leibiger Gitelfeit, worin wir armen Autoren bem ichonen Befdlecht nacharten, in ein paar Bogen angeführt, bon benen ich nicht weiß, ob Sie folche unter Ihrem Defigut erhalten werben. Ein bienfibarer Geift bat mir ben Abbrud auf Ablereflugeln, ja fo fonell ale Bind und Rlamme beforgt, unterbeffen meine Dufe wie Die Dubme Jochabed fur ihr Raficen im Soilf am Ufer bes Mils beforgt mar. 3ch mag Ihnen ben Titel nicht verratben: es if ein Rachtfiud Ihrer Abelgunbe.

Da ich noch nicht ganz die Anskicht verloren oder aufgegeben, den Pafferins hier anzubringen, so wünschte ich auf allen Fall den
genauesten Preid. Für mein Glack im Pandei
kann ich nicht Burge sepn, aber an meinem Willen soll es nicht sehien, da ich gar nicht dankbar für ihre Frenndschaft zu werden, Gelegenheit oder Raum absehen kann. Ich bin
in der größten Enge und Riemme, ohne Lalent noch Muth, mir selbst zu heisen, und

hierin beffeht bas Rofiliche meines gegenwärtig

Bon Berber.

Beimar ben 21: Mai 1779.

Dies, befter Damann, find alfo bie Machbletbiel bie ich su fdiden babe. Je mehr ich Ihre Sibplie frage und fie mir bie und ba naber wird, befto mehr geht mir auf, sumal ich Start's Schriften, nochmals als lefen. Der Kern von ihr ift Mild und Donig, Burge und Balfam. Gothe bantt febr. Er hat Ihre Schriften febr forgfaltig in einer Schachtel; unb auch an biefer mit großer buft gefogen. Da bie 200 Gremplas re bie ich habe bruden laffen, nun balb vergriffen finb, fe bat mich ber Buchbanbler fragen laffen, ob ich gegen eine zweite Anflage etwas batte? 3ch frage Sie bas rum, und bitte, mir etwa bie Aenberungen angugeis gen , bie Sie fur gut fanben. Much tommt's mir in ben Sinn, ob man nicht bie zwei fleinen Schriftchen: Soriftfeller unb Lefer, unb Schriftfeller und Runftrichter, bie tein Menfc hat, neu Tonnte abbructen laffen, und ob es allenfalls nicht noch beffer mare, bag Gie barans und aus Ihren Beitungs-Beutragen und fonftigen verflogenen Rleinigfeiten eine Sampfung wie bie Rreugguge, felbft machten. Rehmen Wie's boch in Gebanten, lieber Alter, und fcpreiben mit Ihre Mennung. 3ch biett es nicht fur ubel, und

blos bie Einfassung berseiben warbe Ihnen Blut und Athem wieber in Sang bringen. Sehen Sie biesen Bebanten als einen Pfingstferien : Einfall an , und lassen Sie ihn grünen und bluben.

Rathan ift gekommen und hier mit allgemeiner Bes
gierbe vælchlungen worden. Der zweite Sheil der Les
bensläufe hat mich woch zehnmal begieriger gemacht
auf den Berfuser, als der erste; nur hippel ift's
nicht, ift's nicht. Mir geschähe eine Wohlthat, wenn
ich ihn kinnen lernte. Stark ist mein Mann nicht,
und ich kann nicht begreifen, wie Sie nur Ihre Augen
und die eble Balbe Ihres Seistes über den unbekannten
Erdlicht verschwenden. Abien, Lieber, Bester-

250. An Chriftian Jacob Rrans, nach Sottingen,

Ronigsberg ben 7. Auguft 1779.

Ihr Briefchen vom 8ten Jun. habe ich ben 9ten Jul. burch hrn. Couffaint erhalten. Daß ich darauf gewartet und darnach geschmachtet, können Sie leicht erachten. Ich erwarte meinen Eintritt in das fünfzigste Jahr, und habe diesen Monat dazu bestimmt, alle schulbig gebliebenen Antworten abzumachen, auch mit Gottes hülfe eine ganz neue Laufdahn anzufangen in meiner häuslichen und litterarischen Wirthschaft. Von meinem Gevatter zu Weimar werben Sie ein Eremplar von

KOPKOMIAR erhaiten haben. Das Starks Apologie und Meiners Abhandlung zum Grunde liegen, darf ich Ihnen nicht erst sagen. Aber zin so verschworner Metaphysiker wird das Rachtsick einer sich sichenden . v. Sisbylle mit eben so wenig Antheil lesen, als die Oxamaturgen und Orthodoxen, welche sich am hellen Mittag einander die Kolbe lansen. Laß jeden sein Bedürsnis abwarten.

Daben fie Guiden's Leben gelefen? Die Recenfion in unferer Zeitung ift von John und ein meifterhafter Bieberhall ber vox divina unferes Bublici. Dag ich ale Elient, ganbemann und weiland Runftrichter anders beute, fonnen Gie vermutben. Roppe's neues Teffa. ment habe ich ben Anfang zu lefen gemacht, mit vielem Gefdmad, munichtes bag Sie ben Mann auch naber tennten. Bie febr munich. te ich D. Raufts Mantel, falls ich Abasverus fenn foll nach Maler Muller, um eine Boche mit Ihnen wechseln au tonnen! Bermes, ber Berfaffer ber Sophie, ift bier gewesen; bloß eine Reise zur Eur, die ibm vortrefflich anauchlagen. Wenn Gott eines reichen Mannes Berg regieren wollte, mich, wie ein Bres-Sanifcher Banfier ben Dermes, ju feinem Reifegefährten zu machen!

Gott Lob, alle meine Rinber find gefund und freuen fich bes ichonen Obfies im Garten. Eine Ernbte, an die ich nicht gebacht und die ich meinen fahlen übriggebliebenen Stammen nicht gugetraut.

Grfrenen Sie mich boch balb mit einer umfianblideren : Befdreibung Ihrer gegenwartigen Berbindlichfeit. Bie beift 3hr Genof? Bas findirt er? Rubren Sie ibn nach Beritn am ruct ober weiter? Ihr botanifcher, biforifcher und politifder Beidmad ift nicht gang ber meinige. Eine Schule wie Gottingen mifte Thuen Bortbeile geben, Die nirgends gewiffe Rengierben einer philosophischen " und acabemifchen Bestimmung wie bie Ibrige, mehr reigen noch befriedigen tonnten- Wie gebt es mit Ihrer mathematijden Wufe? Ronnten Sie nicht bie Unfangsgrunde bes Spanischen und Vortugiesischen von bort bie ber bringen? Schreiben Sie mir balb, und was unter und bleiben foll, zeigen Sie mie an. Daß ich ungeachtet meiner communicativen Somache Discretion befige, wiffen Sie. Sehlt es Ihnen an gegenwartigen Breunden, fo branchen Sie besto mehr Ihre abwesenben und laffen Sie folche an Ihren Grillen und Schickfalen Theil nehmen. Denn bam leben wir, baf einer bes anbern gaft trage. Und biemit Gott empfoblen.

Ronigsberg ben 8 Mug. 1779, in meinem Balboen.

Gott fegne pufere Geburtsfeste, liebster, bester Gevatter, Landsmann und Freund! und lass die Erwartung eines neuen auf das glücklichste erfüllt werden. Ich habe den ten Juni alles richtig erhalten und kann nichts mehr thun als — Ist das Lied vom Bach und das Abenblied nicht Ihre eigene Arbeit? Ich habe die Bolkslieder in einem. Auge gelesen, nach meiner löblichen Sitte, aber ihren Genuß für die erste Landreise aufgehoben, wenn ich dazu sommen fann, und alle meine Freunde damit erquickt.

Dermes, der Berfasser der Sophie, iff acht Lage hier gewesen, und über Danzig und Warschan zurückgegangen, in Gesellschaff eines Bantiers. Ich hatte die Sige, ihn aufzusuchen, und habe ben unserm alten Ranter mit ihm gespeist. Wir schienen einander nicht zu passen, woran unsere respective Ludge pielleicht am meisten Schuld gewesen. Er ift ein angenehmer, gesellschaftlicher Mann, voller Anetboten und Plane und Liedet, ber einer einnehmenden Bildung und Stimme. Seiner Gesundheit wegen that er diese Reise, und das hiesge Klima hat einen bewunden

rungswärdigen Einfinß auf selbige gehabt, wie er felbst gestand. Der Umgang mit Standes, und Franen Personen scheint fein Element au fepn.

In Ansehung ber Lebenstäufe können Sie fich an bem halten, was ich Ihnen sub rosa geinelber habe. Unser Landsmann Reichardt hat anch sein Leben unter dem Namen Gulden zu erzählen angefangen, und ist in unserer Zeltung von einem gewissen verlornen Sohne, der fich John nennt, ziemlich mishandelt wörden. Er ist aber die vox divina unseres Publici über dieses Buch, dessen versehltes Ideal mich sehr gerührt hat wegen meiner Berbindung mit ihm und seinem Bater.

Mein Freund Brahl, ber gewesene Radler, hat auf seine Kosten die Probe einiger Gedichte drucken lassen, als ein vehiculum
seine Umstände zu verbestern. Er war diesem Sommer mit des Licentraths Kinder Sohn in meine Rachbarschaft gezogen, um den Sommer zu genießen. Beide Stubenburschen waren Liebhaber des Badens, und bedienten; sich desselben öfters, theils allein, theils in Gesellschaft. Er lag mir bart an, Danschen auch dazu zu gewöhnen. Am Tage Elia gebich meinem Sohne die Erlaubnis, mit ans dem Thore zu gehen nach der Liepe, und sich initiiren zu lassen. Brahl war so flus, ihn

babon zu bispenstren, weil das Waffer ein wenig zu boch war. Mein Sohn bleibt also als Zuschauer am Ufer, Brahl und Kinder geben in das Wasser und letterer errinkt aus; der Stelle. Das Schrecken für den Geselle, schafter und den armen Zuschauer können Sie fich leicht vorstellen. Zum Gluck ist Brahl ein resoluter Mensch, aber all sein Eiser, Mittel zur Erweckung des Ausgesischten zu verschaffen, war fruchtlos, und er hätte eben so leicht sein eigen Leben, als ich meinen Michael einbussen können.

Unf Ihren Bfingft Einfall ju fommen, beffer Berber ... fo bin ich ben allem guten-Billen an affem untuchtig. In einer ameiten Unflage ber Sibolle murbe fic ber Berfuch über die Che nebft ben bierophantifden Briefen am beften fcbicen. Lettere find fo feblerhaft abgedruckt, daß ich fie gerne restituirt feben mochte. Aber ale Berlag bes Sartinoch muß ich erft Erlanbniß von ibm haben, und Bas babe and icon Anfrage getban-Bufabe ant Sibolle betrifft, fo" giebt mir vielleicht eine Beurtheilung erft Unlag, mich beffer an erflaren, wenn ich erft weiß, waß ich eigentlich auseinanderfeten foll. Etwas babe ich ichen ausgebeckt; ich hoffe bas Koykinnak and ber Libetantifden **Bort** Oprache erflaren ju fonnen. Des großen Sag

mit Relfgion : 4f die: Bhanoinen bas : meiner Dinoothefe aunftig ift. Aus einem jufalligen Miliagt Der Lettes edifiantes T. XV. Die bier nicht aufuntretten And, habe ich erfeben, beff Kon - cio ober Konx = Gott ift. Om fommt aleichfalls unter ben gottfichen Benwortern por, und ich babe et außerbem gefunden in ben beiligen Rormeln , im Iten Ebelt ber aus Ballas Reifen ben Bartinoch berausgetommenen Wertmarbiafeiten. P. Georgi Alphabetum Tibetanum ift bier nicht ju baben, und ich habe es mir eben fo faner werben laffen um bie bibliotheque universelle, bie ich bernach unvermntbet an amen naben Orten fanb. Go geht es mit Onden mub Rinben.

Roch wenig neues von der Meffe erhalten. Rächst Semler hat mir Moldenhawer's Biberlegung am besten gefallen. Lessing's Rame wird faum ohne einen Flecken bleiben. Wie steht es mit ber Fortsetzung von Ernst und Falt? Reine hoffnung?

Baron Bubberg wird hier burchgeben. Er M. mein- erster und liebster Jungling, hat and eine Reisebeschreibung nach bem Schlangendebe geschrieben, die ich noch nicht zu Gesichte befommen. Ein Sohn von Carl Berens lernt hier die Pandlung.

mnb. Leben-mebf viel Freude. Laffen Ste mich so bald als misglich Antheil baran nehmen. Ich habe mich auf den zien dieses Monach wie ein Lind gefreut, mnd unn wird mir Zeit und Melle fang. den 18tente den, abten, den vrten, den alten in erleben. Ein hald Jahr kundert anzutreten, ift doch aller Ehre werth, und noch mehr eines überstanden zu haben.

Den gten.

... Rachbem ich bes Sages Laft und Dite getragen batte, begab ich mich nach ber Stabt, um rudftanbige Untworten nach ber Schweis. Denabrud und Wandebeck an ben Mann ober vielmehr unter bie baube ju bringen, b. t. unter Conbert. Beidloß mit hippel, ben ich feit langer Reit nicht besucht, und wegen einer Gelbfache ju fprechen batte. Dier fam ich wie gernfen ju bren Schnitt Melone und eben fo biel Spitglafern Burgunder. Bugleich erfubr ich einen traurigen Umftanb, ber vielleicht unferes Lotteriedirectors Ranter Schickfal enticheiben burfte. Und fo begab ich mich, am Magen geftarft, und mit einer neuen Labung fpmpathetifcher Grillen, ju Saufe, um biefen Brief an ichließen.

Und womit? Mit Banfchen? Die tonnen Gie fich feicht vorftellen - und werben

mit Relfaion 4f cin Dbanouten bas meiner Dopothefe gunftig ift. Mus einem jufalligen Mitgat ber Lettes édifiantes T. XV. Me. bier nicht aufuntretben And, babe ich erfeben, baff Kon - cio ober Konx = Gott ift. Om tommt gleichfalls unter ben gottfichen Benmortern por innbich babe tes außerbem gefunden in ben beiligen Rormeln , im ten Ebell ber aus Ballas : Reifen ben Sartinoch berausgefommenen - Mertwarbigfeiten. P. Alphabetum Tibetanum ift bier nicht in baben, und ich babe es mir eben fo fanter merben laffen um bie bibliotheque universelle. bie ich bernach unvermnthet an gren naben Orten fanb. Go gebt es mit Onden mub Rinben.

Roch wenig neues von ber Meffe erhalten. Bachft Semler hat mir Moldenhawer's Biberlegung am besten gefallen. Leffing's Rame wird kaum ohne einen Flecken bleiben. Bie ficht es mit ber Fortsetung von Ernst und Balk? Reine Doffnung?

Baron Bubberg wird hier burchgeben. Er MR mein erster und liebster Jüngling, hat auch eine Reisebeschreibung nach bem Schlangenbade geschrieben, die ich noch nicht zu Gesichte befommen. Ein Sohn von Carl Berens lernt bier die Handlung.

and Leben: Mehf viel Freude. Luffen Sie mich fo balb; als möglich Antheil baran nehmen. Ich habe mich auf den rien biefes Monach wie ein Lind gefreut, mnd unn wird mir Zeit und Meile fang. den 18tenis ben, Asten, den vrten, den Asten, den briten, den Anter in erleben. Ein halb Jahr sundert anzutreten ift doch aller Ehre werth, und noch mehr eines überstanden zu haben.

Den gten.

.... Rachben ich bes Tages Laft und Sige getragen batte, begab ich mich nach ber Stabt, um rudftanbige Untworten nach ber Schweit. Denabrud und Bandebed an ben Mann ober vielmehr nuter bie Saube zu bringen, b. t. unter Convert. Beichloß mit Bippel, ben ich feit langer Beit nicht besucht, und megen einer Gelbfache an fprechen batte. Sier fant ich wie gerufen in bren Schnitt Melone und eben fo viel Spisglafern Buraunder. Bugleich erfuhr ich einen traurigen Umftand, ber vielleicht unferes Lotteriedirectors Ranter Schickfal entscheiden burfte. Und fo begab ich mich. am Magen geftarft, und mit einer neuen Labung fompathetifcher Grillen, ju Saufe, um biefen Brief au ichließen.

Und womit? Mit Binfchen? Die tone nen Gie fich feicht vorftellen - und werben

um Brimien if der Ablemmen bas meiner Denreiteit einfig if. Auf einem aufälligen Man der Lames edificates T. XV. Me bier nicht an faureiten find, babe ich erfeben. half Kim - cis aber Konx = Gott ift. Om dennet etrisbielle mater ben gettlichen Bermircen ser, und ich babe et anferbem gir finden un den beifigen Formeln , im sten Theil der auf Bellas Reifen ber Bartinach berauf. echamenes Mulnervieltite. P. Georgi Albanistan Thetanum if bier nicht gu bader mit ab debe es mit eben fo fener mer des bries aus die histotheque universelle, de ich dernech menermatifet an men naben den bodes tim is bies ed Aufr wurf. Str?tz-

And neug venet von der Mefe erhalten. Babel Semme der mer Modenhamer's Wisderugung au dehte geführe. Leffing's Name werd fame obge einen Flecken bleiben. Wie habe es mit der Frechepung von Seuf und habe Konten.

Samu Sabberg wird bier burchgefen. Er in meine erzier und liebeier Jüngling, hat auch eine Arricheitzendung nach dem Schlangendorden geschenzten, der ich nicht gin Gesichte bestehmern. Ein Sehn von Carl Berend lernt dur der Problems.

und Leden: mehft viel Freude. Laffen Ste mich fo balb als möglich Antheil baran nehmen. Ich habe mich auf den rien biefes Monats wie ein Lind gefrenter und unn wird mir Zeit und Meile langer den 18tente den Azien, den vrten, den Asten, den sorten, den Asten, den kontert anzutreten, ift doch aller Ehre werth, und noch mehr eines überstanden zu haben.

Den gten.

- Rachben ich bes Tages Laft und Sige getragen batte, begab ich mich nach ber Stabt, um rudfianbige Untworten nach ber Schweit. Osnabrud und Wandsbed an ben Mann ober vielmehr unter bie baube ju bringen, b. t. unter Convert. Beichloß mit Dippel, den ich feit langer Beit nicht besucht, und wegen einer Belbfache ju fprechen hatte. Dier fam ich wie gerufen in bren Schnitt Melone und eben fo viel Spigglafern Burgunder. Bugleich erfubr ich einen traurigen Umftanb, ber vielleicht unferes Lotteriebirectors Ranter Schickfal entscheiben burfte. Und fo begab ich mich. am Dagen geftarft, und mit einer neuen Labung fompathetifder Grillen, ju Saufe, um biefen Brief an ichließen.

Und womit? Dit Banfchen? Die tone nen Sie fich leicht vorftellen - und werben

mit Religion 4f die Bbanvinen bas meiner Dopothefe gunftig ift. Mus einem aufälligen Miliant Der Lettes edifiantes T. XV. Me bier nicht aufuntretben And; habe ich erfeben, baf Kon - cio ober Konx = Gott ift. Om fommt gleichfalls unter ben gottfichen Bep wortern vor, und ich babe es außerbem gefunden in ben beilfaen Rormelu , im Iten Ebell ber aus Ballas Reifen ben Sartfubch beraus. gefommenen Wertmarbiafeiten. Alphabetum Tibetanum ift bier nicht in baben, und ich babe es mir eben fo faner werben laffen um bie bibliotheque universelle. Die ich bernach unvermntbet an gwen naben Orten fanb. Go gebt es mit Onden Rinben.

Roch wenig neues von ber Meffe erhalten. Rachft Semler hat mir Moldenhamer's Biberlegung am besten gefallen. Leffing's Name wird kaum ohne einen Flecken bleiben. Wie ficht es mit ber Fortfegung von Ernst und Balk? Leine Doffnung?

Baron Bubberg wird hier durchgeben. Er Mit mein- erster und liebster Jungling, hat auch eine Reisebeschreibung nach dem Schlangenbede geschrieben, die ich noch nicht zu Gesichte befommen. Ein Sohn von Carl Berens lernt bier die Pandlung.

mnb. Leben: mehf viel Freude. Enffen Ste mich fo bald als möglich Antheil daran nehmen. Ich habe mich anf den rien dieses Monach wie ein Lind gefreut, mud unn wird mir Zeit und Meile fang. den 18tente den Asten, den vrten, den Asten, den sorten, den Asten, den kundert anzutreten. ift doch aller Ehre werth, und noch mehr eines überstanden zu haben.

Den gten.

... Rachbem ich bes Sages laft und Sige getragen batte, begab ich mich nach ber Stabt, um rudftanbige Untworten nach ber Schweit. Denabrud und Wandebed an ben Mann ober vielmehr unter bie Saube ju bringen, b. t. unter Convert. Beichloß mit Sippel, ben ich feit langer Beit nicht besucht, und megen einer Belbfache an fprechen batte. Dier fant ich wie gerufen an bren Schnitt Melone und eben fo biel Spigglafern Burgunder. Bugleich erfuhr ich einen traurigen Umftanb, ber vielleicht unferes Lotteriebirectors Ranter Schickfal enticheiben burfte. Und fo begab ich mich, am Ragen geftarft, und mit einer nenen Labung fompathetifder Grillen, ju Saufe, um biefen Brief au foliegen.

Und womit? Dit Banfchen? Die tonnen Sie fich leicht vorftellen - und werben einem ehrlichen Manne fo fauer als Drohm. gen. Der Bater, ber ins Berborgene fieht, fep, liebster Derber, Ihr Bergelter und gro-Ber Lohn bffentlich!

Empfehlen Sie mich beftens Ihrer verehrungswürdigen hätste. Sie baue Ihr hand wie Rahel und Lea — und Gott gebe mie bas lehte Glad, ein Angenzenge des Ihrigen zu werden.

## Bon Derber.

Beimar ben 29. 20g. 1779.

Lieber Gevatter , Freund , und funfzigjabriger Alten 3ch muß ja noch ben guten Monat August mit einer Radricht bes Guten beschließen, bas er uns aufs neue gebracht hat; ich weiß, baf Sie fich mit uns freuen. Abr. Brief vom gten tam ben goten bier an, ba eben pon: meiner werthen Frauen bie erfte Borlefung bes Diffenbarung gefchab, bie am 18ten, am Mage unfers Xuguft, im Gangen gludlich ju Enbe gebracht war. Es mar mir ein gutes Omen und eine Granidung auf meine Arbeit: im Batben gefdrieben, warb es bor ber Ctabt im Balben über einer Quelle aus bem Relfen, wo ber Donb burch bie Blatter laufchte, gelefen , und Sie gu ihrem Geburtstage gum Boraus gelegnetwußten nicht, bag biefer bavon ein Benge fenn wovon er's jest geworben ift, namtich von ber sers vierten Cobnes, Garl Emil Abelbert, ber

bern Sage vorher, ben 25ten August, an meinem Saburts - und Berlebungstage, Abends zwischen 10 und 11, und also sast in meiner Seburtsstunde, gedoren ward. Geboren, wie es ber Estogen - Dichter nur finsgen kann. Die Mutter war bis 7 Uhr Abends im Walsder; als ich um 10 Uhr zurücklam, glaubte sie noch selbst nichts, und glaubte es sast nicht, da sie es sah. Sie kand auf, verjüngt wie eine Blume, und ist's noch und ber Anabe mit ihr; still, wie der jehige himmel zu Sag und Racht, ein lieber, sanster, heiterer Knabe.

Ein Ihrem Seburtstage ward er getauft und der Geburtstag unseres altesten beschloß alles. Die Mutter ließ mir am Morgen des meinigen einen Blumentelles aus Gottscied's Gartchen bringen, nebst einem Blatte Stückwunsch, darauf die sieden Sterne der Offenbarung standen. Anstatt Stückwunsches, lieber hamann, kann ich Ihnen nichts als diese Rachricht schreiben; ich weiß, Sie zeichnen diesen neuen Stern mit seinem Lauftage in das Gebet Ihres Geburtstages ein und freuen sich mit uns, wie wir uns an Ihnen freuen. Ihr zotes Jahr, lieber Presbyter, sen mit Ehre, Freude und Segen gekrönt! Meine Frau empsiehlt sich Ihnen herzlich, und ich din, mit Ausschlasse weiterer Antwort auf Ihren Breie, Ihr ewig treuer

Berber.

R. C. Georgi's Alphabetum Tibetanum hebe

einem ehrlichen Manne fo fauer als Drohm. gen. Der Bater, ber ins Berborgene fieht, fep, liebster Derber, Ihr Bergelter und grober Lohn bffentlich!

Empfehlen Sie mich befiens Ihrer verehrungswürdigen Sätte. Sie bane Ihr hans wie Rahel und Lea — und Gott gebe mir vas lette Glad, ein Angenzenge des Ihrigen zu werden.

## Bon Derber.

Beimar ben 29. 20g. 1779.

. Lieber Gevatter , Freund , und funfgigjabriger Miten. Ich muß ja noch ben guten Monat August mit einer Radrict bes Guten befchließen, bas er uns aufs neue gebracht bat; ich weiß, bas Gie fich mit uns freuen. Ahr. Brief vom gten tam ben goten bier an, ba eben pon meiner werthen Frauen bie erfte Borlefung ber Diffenbarung gefcah, bie am Igten, am Mage unfers Xuguft, im Sangen gludlich ju Enbe gebracht war. Es war mir ein gutes Omen und eine Erquidung auf meine Arbeit: im Balbogen gefdrieben, warb es por ber Stadt im Balbeben über einer Quelle aus bem Relfen, wo ber Mond burd bie Blatter laufdite, gelefen und Sie ju ihrem Geburtstage jum Boraus geleanet. Bir wußten nicht, bag biefer bavon ein Benge fenn warbe, wovon er's jest geworben ift, namlich von ber Saufe unfers vierten Sohnes, Garl Emil Abelbert, ber

bren Mage porter, ben anten August, an meinem Men burts : und Berlobungstage, Abends gwifchen 10 und ar, und alfo faft in meiner Geburtsftunde, geboren warb. Geboren, wie es ber Eflogen = Dichter nur fine gen tann. Die Mutter war bis 7 Uhr Abends im Male bes als ich um 10 Uhr surudtam; glaubte fie noch feibft nichts, und glaubte es faft nicht, ba fie es fab. Sie fand auf, verjungt wie eine Blume, und ift's noch und ber Anabe mit ihr; ftill, wie ber jegige Simmel zu Mag und Racht, ein lieber, fanfter, beiterer Anabe. . An Ihrem Geburtstage warb er getauft unb ber Beburtstag unferes alteften befchlof alles. Die Mutter ließ mir am Morgen bes meinigen einen Blumentellen aus Gottfrieb's Gartden bringen, nebft einem Blatte Sludwunich, barauf bie fieben Sterne ber Offenbarung ftanben. Anftatt Gladwunfdes, lieber Samann, tann ich Ihnen nichts als biefe Rachricht schreiben ; ich weiß.

uns, wie wir uns an Ihnen freuen. Ihr 5otes Jahr, lieber Presbyter, sen mit Ehre, Freude und Segen getront! Meine Frau empsiehlt sich Ihnen herzlich, und ich bin, mit Aufschub weiterer Antwort auf Ihren Brief, Ihr ewig treuer

Sie zeichnen biefen neuen Stern mit feinem Zauftage in bas Gebet Abres Geburtstages ein und freuen fich mit

Berber.

R. C. Georgi's Alphabetum Tibetanum bebe

ernbes, aber boch auch mertwarbiges barin; ich hoffe Gelegenheit zu finden. Die Offenbarung wird hier gesbruckt; nehmen Sie fie als ein Gefchent von ber hand Ihres Pathen, an beffen Tage fie vollenbet worben.

252. In Berber.

. . & anigeberg. ben . 17. Sept. 1779.

Berglich geliebteffer Gevatter, Lanbsmann und Rreund, Borgeftern mit Ihrem Briefe erquickt und erfreut worden. Gott Lob und Dant, wieberhole ich bom Grunde bes Berzens. Er bat alles wohl gemacht! Er aber thut alles fein ju feiner Beit. Eccl. III. ... Wie ich nach Ihrem apotalpytischen Anabe lein fcmachte! Will bas Borto gern boppelt geben, um es bald ju fuffen. Ich babe bie Geburtstage bes verfloffenen Augufts in großer Rube und Stille gefenert. Ucht Tage barauf wurde ich burch einen außerordentlichen Befuch erschreckt, aber auf eine febr wohlthatige Urt. 36 hatte mich wie gewohnlich Rachmittaes bon meiner loge weggeschlichen und faß ad modum Heracliti in meiner Ruche ben einer Pfeife Sabad und fcmargen Grube, als ein Bedienter auf meinem Gehoft ben Grafen bon Ranferlingt anmelbete. 3ch fubr jufammen, feste meine Pfeife benfeite, und lief por die hausthure, wo ein paar Orbensban-

ber anskiegen - und ein pagr Damen, Die ich bald fiten gelaffen batte, weil ich meinen Sinne aar nicht machtig mar und einen ber fdwerften Unfalle bon Ochwindel ben gangen Bormittag ansgehalten hatte. Die Grafin von Rapferlingt gab fich endlich ju erfennen, bas ffe auch Luft andzusteigen batte, und weil ich meine Dabden mit ibrer Rabterin in ber Stube voraussette, bat ich unter bem Schatten im Garten, benn es war ber fconffe Sommertag. Bum Glud fam noch ein Lebnftubl zu rechter Beit fur ben Grafen bon Raiferlingf; bie Ebrigen festen fic auf bie fcblechten Banfe. Run mar bie Rebe balb von Weimar und vorzhalich von Ihnen und Ibnen. 36 fing an mich aufzumuntern: Die gange Unterredung mabrte eine fleine Stunde. Man bat mich ben Tag barauf im Tafel, welches ich wegen meines Caumels im Gebirn formlich abichina. Doch fant ich mich ben anbern Sag fo gestärft und erleichtert, bag ich mich nach bem grafficen Sotel berfågen fonnte, um wenigftens bie anbere Ercel leng noch einmal in Angenschein an nehmen. welches feine andere mar, als ber Ihnen wohlbefannte und tren ergebene Graf bon Borg, welcher nach St. Beterburg als Minifin unferes Ronigs geht. Seit biefer Ericheis ung iff mir meine Moosbude ein Dain Mame

re. Das Sute, was er mir von Ihnen und meiner verehrungswürdigen Gevatterin gesagt, und von dem Statthalter zu Ersurt und dem Ranzler zu Darmstadt, ist alles Balsam für mein frankes Daupt gewesen. Vor einer Stunde fand ich von ungefähr im Mensel Briefe eines prinzenhofmeisters über Basedow zc., die ich mir sogleich aus dem Buchladen habe holen lassen. Sie scheinen seiner nicht unwürdig zu sepn. Da ich vermuthlich Ihrer Freundschaft, bester herber, diesen Besuch zu verdanken habe, so wünschte ich einige Winke über diesen Staatsmann, und wie er an nussern hof gekommenz auch ob er sonst als Autor nicht bekannt M.

Am Geburtstage Ihres altesten Sohnes nahm ich Afen's Theorie ber Opfer vor und brachte sie auch zu Ende. In der Schreibart des Mannes ist eine Rüchternheit, Reife, Sorgfalt, daß ich den Kern dieser harten Ruß noch nicht aufgeben kann. Mir war Angk, daß Sie das Werk diffentlich ut inter nos beurtheilt hatten; aber Sie bewundern oder bedauern bloß, daß dieser dentsche Grysosomus sich so hat verirren konnen, vom Ursprunge der Opfer auf eine so mystische Urt zu schreiben. Ich habe die Sammlung seiner heiligen Reden mir endlich aufgetrieben med im ersten Bande schon einige Ausschlässe in Beziehung auf jene Theorie gefunden.

Run wünschte ich, liebster Gevatter, daß Sie auch Ihre Rube zur Bollenbung ber Urfunde anwenden möchten, oder wenigstens eine anfrichtige Erflärung, ob Sie den Willen haben, dieses Werf zu fronen, wenigstens durch Bollendung bes Umrisses von Ihrem Plan. Der Gräfin von Kapferlingt habe ich Ihre Lieber der Liebe geben musten nebst den Betrachtungen über das Universum, weil Graf Görz von beiden Autoren nicht Sutes genng zu sagen wußte, nicht als von Schriftstellern, sondern als von Menschen und Thatern.

ben 28ten Sept.

Ich war ben vorigen Sonntag zu Danse geblieben, nm diesen Brief endigen zu können, aber ich habe nicht eber an diese Fortsehung geben können als hente. Berhinderung von außen und innen gehabt; drep Tage die Lauberhatten in der Spnagoge gesepert mit vie ler Andact und Empfänglichkeit zu Betractungen über den Geist und den Leichnam Moses.

Sie wollen Ihre Oppothet vergrößern, liebfter Gevatter, burch ein neues Unlehen Ihrer tibetanischen Grammatik. Ich zweiste etwas darin zu finden, mag aber die Witterung nicht eher aufgeben, als dis ich von ihrer Richtigkeit überführt fenn werbe. Meine

gangliche Unvermbgenheit, auch nur einen Strobbalm aur Freude Ihres Reftes bentragen an tonnen, murbe fur meine Empfindlichfeit noch nieberfcblagenber fenn, wenn felbige auf nichts als einen beimlichen Banern . und Bettler - Stole binausliefe; ich habe aber bas ante Bertranen, mas Gie felbft baben, baß hier efmas mehr in petto liegt. Gott und bie Beit werben alles aufflaren, und follte es bier nicht geschehen, boch gewiß bort. Go viel zu meiner Bernbigung. - Ich benfe an diefe und jene Arbeit, ohne bazu kommen zu tonnen. Alle Ihre Aufmunterungen find auch bierin verloren. Sie feben, daß ich kaum einen Brief au ichreiben im Stande bin. Ml. le meine Frende, einen Sohn von Carl Berens hier ju haben, auch biefe ift ju Baffer geworden, ohne daß ich recht weiß, woran es liegt. Ich febe ibn fast gar nicht; er verfpricht immer ju fommen, und balt niemols Wort. Ein Bug, ber mir unausstehlich und meiner gangen Ratur gumiber ift.

Berzeihen Sie mir, lieber herber, daß ich alle Rleinigkeiten, die mir auf dem herzen liegen, gegen Sie ausschütte. Meine ganze gegenwärtige Lage besteht aus dergleichen Triebsand, in dem ich wate. Ich schreibe dieses nicht Sie zu bennruhigen, sondern mich zu entschuldigen, nicht nur zu entschul-

digen, fondern gar ju rechtfertigen. Kal ilenni pa., Aguil son — i ya'g dunaule pu b acbereig redenten. Holen u', padder navynsepen. Denn bieß find die wahren Sehnen, Spannsadern und Triebfedern meiner Antorschaft und ihrer Convulfionen und Krampfe.

253. An J. F. Bartinod.

Ronigeberg ben 17. Sept. 1779.

Derzlich geliebtester Freund, bie Nachrichten von Ihrer Erholung haben mir viel Freude gemacht. Gott lasse sie von Dauer und Bortgang' senn! Der arme Rreuzseld macht und alle besorgt für sein längeres Leben, und läuft Gefahr, ein frühes Opser der Schwindssucht zu werden. Gestern melbete er mir, die drep ersten Gesänge des Dudibras ins Meine gebracht zu haben; welches wohl ein Punctum der ganzen Arbeit seyn möchte. Und die drep ersten Gesänge scheinen mir anch wohl der Rern des ganzen Wertes zu seyn.

Wird ber Anfang bes Dio Cassins auf Michaelis fertig werben als Probe bes versprocenen und zu erwartenden? Ich habe bes Uebersehers Ankündigung in Busching's wöchentlichen Rachrichten gelesen. Als Leser gabne ich ein sympathetisches tanto hiatu dignum, Es ist immer ber Mühe eines Wersuches werth. Sie werden aber aus den Ans

gangliche Unvermodenbeit, and nur einen Strobbalm ant Rrende Ihres Deftes beptragen an fonnen, murbe fur meine Empfindlichfeit noch nieberfcblagenber fenn, wenn felbige auf nichts als einen beimlichen Bauern . und Bettler = Stoly hinausliefe; ich habe aber bas gute Bertranen, mas. Sie felbft haben, bal bier efwas mehr in petto liegt. Gott und bie Reit werben alles aufflaren, und follte es bier nicht geschehen, boch gewiß bort. Go viel ju meiner Berubigung. - 3ch bente an Diefe und jene Arbeit, obne bagu tommen gu tonnen. Alle Ibre Anfmunterungen find and bierin verloren. Sie feben, baß ich fanm einen Brief ju foreiben im Stanbe bin. Alle meine Rrende, einen Sohn von Carl Berens hier an haben, auch biefe ift au Baffer geworden, ohne baß ich recht weiß, moran es liegt. Ich febe ibn fast gar nicht; er berfricht immer zu fommen, und balt niemols Wort. Ein Bug, ber mir unausfteblich nub meiner gangen Ratur anwider ift.

Berzeihen Sie mir, lieber herber, baß ich alle Rleinigkeiten, bie mir auf dem Derzen liegen, gegen Sie ausschütte. Meine ganze gegenwärtige Lage besteht aus bergleichen Triebsand, in dem ich wate. Ich schreibe dieses nicht Sie zu bennruhigen, sondern mich zu entschuldigen, nicht nur zu entschul-

digen, fondern gar ju rechtfertigen. Kal signei nu., Agus su — i yag dungele nu b ach bulla und haben und hand nauxisepen. Denn bieß find die mahren Sehnen, Spannsadern und Triebfedern meiner Autorschaft und ihrer Convulfionen und Krämpfe.

253. An J. F. Partinod.

Ronigsberg ben 17. Sept. 1779.

Derzlich geliebtester Freund, die Nachrichten von Ihrer Erholung haben mir viel Freuden be zemacht. Gott lasse sie von Dauer und Fortgang' seyn! Der arme Rrenzseld macht und alle besorgt für sein längeres Leben, und läuft Gefahr, ein frühes Opfer der Schwindssucht zu werden. Gestern meldete er mir, die drep ersten Gesänge des Dudibras ins Reine gebracht zu haben; soliches wohl ein Punctum der ganzen Arbeit seyn möchte. Und die drep ersten Gesänge scheinen mir auch wohl der Kern des ganzen Werfes zu seyn.

Wird ber Anfang bes Dio Cassins auf Michaelis fertig werben als Probe bes versprocenen und zu erwartenden? Ich habe bes Nebersehers Ankündigung in Busching's wöchentlichen Rachrichten gelesen. Als Leser gabne ich ein sympathetisches tanto hiatu dig. num. Es ist immer der Rühe eines Versuches werth. Sie werden aber aus den Anse

maßungen an bas Publicum fic auf ahnliche Wagstucke als Berleger gefaßt halten muffen-

1

Ich habe die Lieflandische Bibliothef durchlaufen. Der Lebenslauf des Verfassers ist ein Meisterfick feines Urtheils und Seschmacks. Ich bestine mich auch, ihn hier als einen Freund des jetigen Kriegsraths Lilienthal gekannt zu haben. Was für Rlätscheren in Derder's und des seligen Lindner Lebensläusen, die unter aller Kritik sind und meines Erachtens nicht verdienen gerügt zu werden, weil die pia simplicitas alles entschuldigt. Underdessen ist der Bienensteiß und selbst die Mie krologie unterhaltend.

254. Un berber.

Rotigsberg ben 29. Dette. 1779.

Mein liebster und bester herber, Gefern am Tage Simonis und Juda Ihr Geschenk erhalten, da ich eben an Sie schreiben wollte, weil ich vor Ungeduld nicht langer aushalten konnte. Den Titel hatte ich schon aus dem Mes. Catalog kennen gelernt. Dies ist die erste und einzige Schrift von Ihnen, die mit meinen Fibern und Nerven recht harmonirt. Ich sing noch gestern Abends zu einer seperlichen Stunde au, war im Stande abzubrechen — und bin heute ausbrücklich ben ganzen Tag zu hause geblieben und habe alles mit naffen Angen und warmem herzen zu Ende gelesen. In keiner einzigen Ihrer Schriften herrscht so eine fromme und so eine gelehrte Beredsamkeit! Rurz, meine Erwartung und Sehnsucht ift nicht nur erfüllt, sondern auch, muß ich sagen, übertroffen worden. Ingleich meinen ehrerbietigen Dank der Frau General. Superintendentin für ihr forgistliges Audivi; denn einige kleine Muttermälchen und Pockengrübchen zeichnen bloß, ohne zu verstellen.

Domin, XXII.

Rennen Sie nicht ben Berfaffer ber mabren Lebre bes Apostele Daulus vom Gefet? Diefes Buch ift bente mein Frubftud gewefen und bat mir febr mobl gethan. In Dichaelis Einleitung babe ich bie Upofalppfe burchgelaufen. In einigen Stellen, (S. 1323. 1347. 48.) fceint er mir ben neneften Ausleger im Geift gefchilbert in haben. Das Berhaltnif unferer lieben Someiger . Propheten ju Ihrem Auffchluß ift ein neuer Reig fur meinen Gefchmad. Die Reit mag lebren - fo ift mir Ihr Buch bas erfte, meldes ich and ber gulle bes herzens und Munbes lieben und loben fann. Gott fcbente Ihnen fo viel-Frende, als ich mir babon berfpreiche und bereits genoffen. Der Titel im Mes . Catalog machte mich noch glim. menber und febnfuchtiger. 36 fußte ben Brief vor Freuden und hatte doch nicht das herz zu lesen, noch eher auzusangen als nach meinem Abendsegen. In der Urkunde und den Liebern der Liebe bin ich mehr in Theilen, hier aber im Ganzen einstimmig, und ein Ganzes ziehe ich dem feinsten und artigsten Stückwerf vor.

255. An S. C. v. Aueremalb.

Ronigeberg ben 1. Des. 1779.

Em. statte ich zuvörberft meinen ergebenfien Dank fur bas Eloge ab, bas mir wegen
ber kleinen philosophischen Rlatscherepen, Roketterien und Seitenblide eines boppelten Lefens wurdiger gewesen, als wegen ber Sachen selbst ober ber barauf verwandten Runft.
Endlich habe ich ben ersten Theil ber Lebenslaufe bekommen, und lege selbigen ben, mit
ber übersussigen Bitte, es mir so balb als
möglich — weil es ein gelehntes Buch — wieber zurückzuliefern.

Nun hatte ich noch eine Labung von Bieten, die kaum auf diesem Bogen Raum hatten; ich befinde mich in einer so großen Berlegenheit, daß ich auf keinerlen Art meine
litterarischen Bedürfnisse, geschweige Rengierbe, zu befriedigen weiß, als burch Ihre geneigte Vermittlung.

Anverberft bitte ich Em. mir ju meinem Universo an verbelfen, bas ich fcon feit langer benn 14 Lagen an einer Arbeit nothic babe, worin ich nicht von ber Stelle fommen fann, obne biefes Buchlein borber angefeben gu baben. Bucher find fein Spielzeug far. mich, fondern Sandwerfegerathe; geboren an meines Leibes Rahrung und Mothdurft. Es tft also in mehr als Einem Berftanbe mabre Unbarmbergiafeit, mir biefe Bulfemittel gu ente gieben. Diefes Universum ift befonders ein boppeltes Undenfen ber Freundschaft, und ein noch unbeantworteter Brief, und ich bleibe feiner Seele mas foulbig, Die Bezablung mag fo lange mabren und fo ichlect ausfallen als fie wolle. Sollte es Em. moglich fenn, biefer meiner Berlegenheit abzuhelfen, fo murbe ich badurch unendlich verpflichtet fepn.

Meine zweite Bitte betrifft einen gewissen: Dehninger — ob selbiger nicht im Samberger steht. Er soll "den in seiner Blose
dargestellten, sonst aber burch seine Scheinheiligfeit blendenden Capuciner - Orden" ged
schrieben haben. Sollte dieses Buch in dem
Buchladen zu haben seyn, wo Ew. bisweilen
Geschäfte haben, so ware es leicht mir auf
ein Paar Tage selbiges zu verschaffen, — oder,
irgend eine andere Schrift von diesem Orden
und der innern Geschichte desselben.

Meine britte Bitte ware noch um Dero freundschaftliche Gewogenheit, ben ben gegenwärtigen Megnenigkeiten eines auf einer wiefen Insel verbbeten Arrestanten fich zu erinnern, dem z. B. mit dem britten Anhange zur Allg. b. Bibliothef zc. sehr gedient ware.

Ew. werden vermuthlich fo mude fenn forts gufahren, als ich felbft. Salten Sie es für keine Pedanterie des Briefsipls, wenn ich mich, bis zum mundlichen Mehr, nennen darf Ew. aufrichtig ergebenften Diener

9. 6. 5.

256. An Berber.

Ronigsberg ben 3. Abvent 1779.

Derzlich geliebtefter Gebatter, Landsmann und Freund, Der Tag schien nicht mehr für meine Augen, und Licht anzugunden war es zu früh. Machte also aus der Noth eine Tugend und sang ein Liebchen, indem ich mit meinen drep Kindern herumspazirte. Eben bep den lesten Worten:

Ich fteig' hinauf zu bir im Clauben tam mir meine Magb, Anna Enphrofone Gigantin, mit einem Briefe entgegen, auf bem ich sogleich Ihre liebe Sand erkannte. Und da wurde gleich nach Licht, Licht! geschrien, daß es im ganzen Sause wiederhalte. Re-

rianchen erfreute mich am Tage Jonathan, ben 27ten Rob., mit ihrem ersten Bahn, hat aber an ber heutigen Freude wenig Untheif nehmen können, vermuthlich wegen neuer Arbeit, die Gott anch überstehen helfen wird. Gott Lob, daß in Ihrem Panse wieder alles nach Wunsch geht. Der Pimmel auf Eraben ist hausliche Siuckfeligkeit, bleibt aber immer occlesia pressa, kaum ein tausendichtiges Reich als im geistlichen Verstande.

Ihre Bran Schwefter bat mir ben Empfang Ihrer Einlage befdeinigt, angleich aber bie traurigfte Radricht von ihrer gegenwartigen Lage gegeben, an ber ich ju viel Untheil neb. me, um nicht mit Ihnen barüber ju Rathe su geben, besonbers ba es icheint, baß Sie the Gewiffen in Unfebnna einer Chefcheibung gebunden baben. Ungegebtet aller meiner tomifchen Denfungsart über bas Sacrament ber belligen Che, bente ich boch bie Bobl. that ber driftlichen und bargerlichen Rrevbeit einer armen Frau einraumen ju tonnen, bie ibred Lebens nicht ficher ift "ben einem fo un-"banbigen Manne, ber mit einem balben Brandwein bes Tags nicht auskommt und mit ber Urt Schaffe entzwen haut, um feb men mordbrennerischen Durft ju ftillen." Das eine mal, banich fie bier gefeben, lobte fie noch ihren Rann ben der feiner Bilbheit,

daß er auch im vollften Muth noch Uchtfamteit får fie håtte; aber nun scheint diefer leste Junke von Vernunft auch in ihm ausgeloscht zu senn. Sie hat mir also aufgetragen, ihr bisheriges Stillschweigen zu entschuldigen, und haben Sie die Liebe, fie davon zu versichern und ihr Gewissen wo möglich zu erleichtern, ober ihr mit Rath und Troft benzuspringen.

Ihr Maranatha lieat Lag und Ract faft immer unter meinem Ropftiffen. 96 babe ibn jum zweitenmale gelefen und feinerbalber ben Sofephus borgenommen, beute bas sehnte Buch geenbigt. Ungegebtet biefes 2miichenspiels babe ich auch meine Blatter son 1777 wieders borgenommen: Odurte bon Beigenblattern: iter Theil: Rachbelf eines Bocative, ift fertig feit bem ganner 1777, und bezieht fich gang auf bes Asmus Machte wachter. Der ate: Charfreitagebufe fur Eapuciner, ift angezapft. 3. Die Brucke obne Lebne - ift eine unbefannte Große fur mich. Die gange Ibee entftanb aus bem Diffverfanbniffe, bas ich mir jest faum felbft bergeben fann, in Unfehung ber Auflofung ber Aufgabe uber die Luciane und Platonifer, im August bes beutschen Merfurs 1776, für beren Berfaffer ich Gie hielt; und eben fo ging es mir mit bem Gibeon aber bie Schmarme.

rep; ba Stoly dafår erfannt wird, ber ein Mitarbeiter bes driftlichen Magazins ift, so will ich mir burch Pfenninger nächstens eine Sinneserfiarung über die Brucke von ihm ausbitten.

Daß ich zeither an ben Statthalter nolens volens gedacht, haben of, liebster Gevatter, gesehen. Wein ernster Wille ift es auch, niemand einen Dank schuldig zu bleiben, er mag so lang saumen und so schlecht gerathen als er wolle. Das Publicum hat seiner Schrift alle mögliche Gerechtigkeit widersahren lassen. Eher zu viel als zu wenig Lob, weil Ansehen der Person doch immer Einstuß auf unsere Urtheile hat. Chemie scheint sein Steckenpferd zu seyn bis auf Bunians Reise. Sollte ich mit meinen Blättern fertig werden, so würde ich mir die Freyheit nehmen und vielleicht vor Freuden einen Brief an ihn ausschütten können.

phirotti. Anffallend ift es boch immer, bas unfere erfte Erfenntniß bes Guten und Bofen fich auf die pudenda bezog; baß im neunten von Abam felbige zu einem Fluche und Segen aber 2/3 und 1/3 bes neuen Menschengesschlechts Anlaß gaben; baß im neunten von Roah bas Zeichen eines göttlichen Bundes an eben bem Ort geschah. Diese allgemeine Formel scheint mir wirklich ein gnostischer Schlise

fel ber gegenwärtig herrschenden Streitfragen gu fenn, theils felbige öffentlich Schau gu tragen, theils fie burch eine Popularität aufgulöfen, die unferes argen und ehebrecherischen Geschlechts wurdig ift,

Qui Curios simulant et Bacchanalia vivunt. Die Untersuchung und Behandlung biefer Tie fen ift aber wirflich eine Brace ohne Lehne fur meinen schwindligen Ropf, und ob ich jenseits fommen werbe, weiß ich nicht-

b'Alembert's Eloge de Mylord Marechal verdient auch von Ihnen angesehen zu werden, wegen ber kleinen philosophischen Klatschereven und Koketterien. Ich habe es zweymal gelesen, der lieben Verbindung wegen mit unserem nordischen Salomon.

Nun wie soll ich biesen Brief schließen, ber vermuthlich nach verrichteter Festarbeit eintreffen wird? Gott wolle selbige im Leiblichen und Geistlichen reichlich gesegnet seyn lassen, Ihr und ber Ihrigen Wohlthater und Verzelter seyn. Empfehlen Sie mich Ihrer liebsten Dalfte mit Berg, Dand und Mund.

257. In Berber.

Ronigeberg ben 1. 3an. 1780.

Laffen Sie mich bas neue Jahr mit einem Briefe an Sie, befter Gevatter, gandsmann und Freund, einweihen. Go ungebulbig habe

ich auf fein einziges gewartet; warum, weiß ich nicht. Fiat voluntas tua! fen unfer Wille, unfer Wunsch und unfer Glud. Sabe die Weihnachten die Kirche nicht besucht und meine Sausandacht heute mit dem Liede: Herr, befänftige mein Berze, geschlossen.

Mit bem Josephus bin ich fertig, ber mich sehr unterhalten, wiewohl ich ihn nicht in ber Beziehung auf die Apotalppse, sondern mehr auf das Indenthum überhaupt gelesen.

So einig ich auch mit Ihnen in ber Sauptfache bin, fo balte ich bennoch nicht bas Buch fur gang erfallt, fonbern, wie bas Inbenthum felbft, fur eine theils ftebenbe, theils fortidreitende Erfüllung. In Ihrer Theorie ift das felbit enthalten, mas ich menne, name lich , bag bie Erfullung bes Buche nichts als eine Riant einer boberen Erfullung fen. Rolg. lich ift eine buchftabliche Ansleaung nicht moglich, und eine bistorische Approximation fann ben Geift und Sinn nur auf die Saifte auffoliefen. Das übrige bleibt immer prophetifc und geifflich und beterogen fur alle Geschichte: fo wie bas, mas fein Ange gefeben, fein Dbe gebort, mas in feines Menichen Berg fommen fann.

Die Cabbala, welche Sie im Plane bes Buches finden, scheint mir eben so mahrschein. lich in bem Entwurf ber gangen Zeitfolge gu

liegen, und jubtice Geschichte ift immer für mich die einzige Universal. Geschichte gewesen, wie das Bolf selbst ein Borbild des Christenthums sowohl als des menschlichen Geschiechts. Dier liegt noch ein reiches Feld der Lästerung unserer unwissenden Dephästione über das Indenthum auszudreschen und auszustegeln. Ein Wunder aller Wunder der göttlichen Borsehung, Regierung und Staatskunst, mehr als Roab's Rasten und Loth's Weib und Mose's brennender Busch, ist für mich jeder Jude.

Gegen die grithmetifden Rannengieffer ber apotalpptischen Chronologie bin ich nicht fo ftreng, wie Sie, boch nur in einigen Stellen. Daniel's Aufmerksamkeit auf Die Babl ber Sab. re erwecte ihn ju bem iconen Bufaebet , unb barauf erfoigte jene Offenbarung ber berabmten prophetischen Wochen. Was fein Denich. and nicht bes Menfchen Cohn in feiner Ermiebrigung, gewußt, wurde St. Johannes in Gefichten mitgetheilt. Großere Bunber . alfo and ardbere Ginficten, als Er ben feiner will. Fabrlicen Entaußerung gehabt, geboren gu feinen Berbeifungen. Siebt es nicht wirfliche Ausnahmen von Menfchen, die ihren gebend. termin, ohne baß man weiß wie, beffinden Aftrologische, oneirofritische, phofiofonnen? gnomifche Grillen, alles ift rein und veliculum ober vestigium Stines Einfluffes in unfer Rieffis

und Blnt, und bes commercii ber Ober- und Unterwelt. Die ganze sichtbare Ratur ist nichts als das Zisserblatt und der Zeiger; das ganze Räberwerf und das rechte Gewicht sind Seine Winde und Fenerslammen.

Der Beunn bes Lebens thut aus ihm entspringen Gar boch vom himmel ber aus Seinem Bergen.

Ungeachtet biefer roben, unberdanten Gebauten ift Ihre Behandlung immer bie beste, nühlichste und klugste, die wohlthätigste für die Mittelftraße eines bescheibenen Publici, und die bescheibenste gegen die Misbrauche ber Berächter und Schwarmer.

Den aten.

Wie ich vorgestern meinen Abschinß machte, sand ich Ansgabe 1522 fl. Einnahme 1522 fl. 9 gr. Also 9 gr. plus. Eine Frende, die ich seit 1774 nicht geschweckt. Gestern schickte mie ein guter Engel, hoffe ich wenigstens, just als die Besper angehen sollte, eine beredte, alte Sibplie ins Hans, die mir eine Stube nebst dem Gartchen, sast mochte ich sagen, abschwahete, ix dem mir zugefallenen Hanschen. Ich erlandte auch wider meine Gewohnheit der Hausmutter, den Gottespsenuig anzunehmen, weil ich den halben Gulden pro arrha zum Segen weinen Jahres annahm. Uebermorgen ist der letze Termin für das zweite Paus. Viele

liegen, und jubtiche Geschichte ift immer für mich die einzige Universal. Geschichte gewesen, wie das Bolt selbst ein Borbild des Christenthums sowohl als des menschlichen Geschieches. Dier liegt noch ein reiches Feld der Lästerung unserer unwissenden Dephästione über das Judenthum anszudreschen und auszuslegein. Ein Wunder aller Wunder der göttlichen Vorsehung, Regierung und Staatskunst, mehr als Road's Rasten und Loth's Weib und Mose's brennender Busch, ist für mich jeder Jude.

Gegen bie arithmetischen Rannengiefer ber apofalpptischen Chronologie bin ich nicht io ftreng , wie Sie ,' boch nur in einigen Stellen. Paniel's Aufmertsamteit auf die Babl der Sab. re erwedte ibn ju bem iconen Bufgebet, und barauf erfolgte jene Offenbarung ber berühmten prophetischen Wochen. Bas fein Denich. auch nicht bes Menfchen Gobn in feiner Er. miebriaung, gewußt, wurde St. Johannes in Genichten mitgetheilt. Großere Bunber , alfo and großere Einsichten, als Er ben feiner mill. tabrlichen Entangerung gehabt, geboren zu feinen Berheifungen. Siebt es nicht wirfliche Ausnahmen von Menfchen, die ihren lebens. termin, ohne daß man weiß wie, beftimmen Affrologifche, oneirofritifche, phofiognomifche Grillen, alles ift rein und vehiculam ober vestigium Seines Einfluffes in unfer Rieffs

and Blut, und bes commercii ber Ober- und Anterweit. Die ganze fichtbare Natur ift nichts all bas Zifferblatt und ber Zeiger; das ganze Moerwerf und das rechte Gewicht find Seine Minde und Fenerslammen.

Der Beunn bes Lebens thut aus ihm entfpringen Gar hoch vom himmel ber aus Seinem hergen.

Angeachtet biefer roben, unverdauten Gebanten ift Ihre Behandlung immer die beste, nigulifte und flugste, die wohlthätigste für die Wittelfraße eines bescheidenen Publici, und bie bescheidenste gegen die Misbrauche der Berächter und Schwarmer.

Den aten.

Wie ich vorgestern meinen Abschluß machte, sand ich Andgabe 1522 ft. Einnahme 1522 ft. 9 gr. Also 9 gr. plus. Eine Freude, die ich seit 1774 nicht geschmeckt. Gestern schiekte mir ein guter Engel, hoffe ich wenigstens, just als die Besper angehen sollte, eine beredte, alte Sibplie ins Hans, die mir eine Stube nebst dem Gartchen, sast mochte ich sagen, abschwaße te, in dem mir zugefallenen Hauschen. Ich erlandte auch wider meine Gewohnheit der Hausmutter, den Gottespsennig anzunehmen, weil ich den halben Gusden pro arrha zum Segen den neuen Jahres annahm. Uebermorgen ist der letzte Termin für das zweite Hans. Viele

leicht geht alles beffer, als man benka. Rein Jahr habe ich so mit Zittern und Zagen, mit Angst und Ueberdruß, als das überstandene, beschlossen, und bennahe möchte ich, wie Ste scherzen, Engel und Geister an meinem Schielfal hämmern gehört haben. Unterdessen gehen auch unsere Phantasien, Inssinen, fallesiae opticae und Erugschlüsse unter Gottes Gebiet.

Den 18ten Dov. fommt Ranter in mir. poller Begeifferung, mit einem Plane, fein Beitungewefen auf einmal wieder gu beben, und bittet mich, Bezel bieber einzulaben, mit 208 Ribir. Gehalt, freper Station ac. Schon Sabre lang bot Ranter fein Meggut mebr gebabt. Die Beitungelefer, auswärtige und einbeimifche, werden nicht viel über zwenhunbert ausmachen. Als Erbherr von Erntenan, mo er eine fonigliche Dapiermuble und eine Schrift. gießeren angelegt bat, ift er über 50000 ff. fchuls bia, und als Lotterie = Dachter follte er alle Sage aus Berlin für 18000 fl. exeguirt werben. biefe Dinge find fabtfundig. Wie mir alfo ben bem Auftrage ju Muth mar, fonnen Sie leicht erachten. Ben allem dem bewunderte it ben Mann, ber ben gangen Abend ben mir gubrachte mit einer Rube, Gleichgultiafeit und Bufriedenheit, auch feinen anbern Gebanten ju haben ichien, als, Wezel und fein Reitungt. wesen. Ich that alle mögliche Worstellung, wie

viel ich felbst ristirte, einem genz unbekannten Menschen Vorschläge zu machen, und wie leicht es seyn würde, durch hiesige Fabrikanten siche rer und wohlseiler der gegenwärtigen Verlegens heit abzuhelsen. Rein, alles sollte auf Reujahr im Stande seyn. Ich schrieb so, daß Kanter den Brief lesen und einschließen konnte. Ich frente mich schon, daß er ihn unterdrückt hätte, weil merkliche Anspielungen darin waren. Sieh da, den 15ten Dec. kommt Antwort von Wegel; er sagt Ja und übernimmt die Arbeit, aber von dort aus.

Ichfter Gevatter, Landsmann und Freund! Wenn ich nur nach Berlin kommen könnte, so käme ich als ein sojähriger Apostel nach Weismar zu Fuß. Aber hic Rhodus, hic salta. Ich habe schon mehr als einen Versuch gemacht mit Rabelais Extrapost statt D. Faust's Wantel. Sie wissen die historie mit dem Rasenpulver. Ich glaube, daß ich Ihnen Absschriften meiner Correspondenz mit der General Administration mitgetheilt. Eines von meinen ebenthenerlichsten Wagstücken hatte das hirngespinst zum Grunde, Kindelbier in Bischeng halten zu können.

Den gten.

Rein Gottespfennig, fondern Serengeld war's. Es fon mir fein alt Weib mehr tom-

men am Neujahrstag unter ber Befper. Ich bin ein rechter Einfalts Pinfel, ben jedes Kind hinters Licht zu führen im Stande ift; bacher mir ber Angstschweiß schon ben jedem Dinge, das zum Sandel und Wandel gehört, ausbricht. Abest cum ceteris erroribus!

Prof. Krenzfelb hat mir geftern die Unterlage meines Kopftiffens mitgenommen. 3ch muß Ihnen noch ein naives Urtheil eines vertranten Frenndes mittheilen, der am erften 36ren Maran Atha gelesen mit vielem Geschmack, der mir aber aufrichtig befannte, daß die Apokalppse selbst dadurch in seinen Augen von ihrem Werth verloren habe, weil ein so lange erfülltes Buch ihn jest weniger interesser, als eine Erwartung noch bevorstehender Erfällung.

258. In C. J. Rraus nach Sottingen.

Ronigsberg ben aten Jan. 1780.

Gestern Morgens erhielt ich Ihren lang erwarteten Brief jum neuen Jahre. Ich habe diesesmal feiner Seele eines gewünscht, nicht einmal mir.

Den Namen Ihres Gesellschafters, an bem mir so viel gelegen gewesen, hatte ich schon jum Boraus erfahren. Ich habe vorigen Sommer feinen Namensvetter, ben Verfasser ber reissenben Sophie, kennen gelernt. Ein Mann, ben ich wie Ihre Milch - und Obsibiat be-

wundere; aber ich habe — nicht das Gebiß, besto mehr den Magen eines steischfressenen Thieres, und könnte Ihnen Wunder erzählen von den Rinder. Enten. und Sauerbraten, die ich dieses Jahr, so jung es ist, bereits verszehrt. Ihr Geschmad an der griechischen Litteratur ist mehr der meinige. Mit Sanschen lese ich jest im Plato, und zwar den Phado. Mit den vier speciedus nach Ernesti Initia sind wir auch im alten Jahre sertig geworden.

Bergeffen Sie nicht, dem herrn von Aneerswald zu schreiben. Er sest seine Freundschaft mit mir fort, und besucht mich bfters zu Pferde auf dem Bege nach dem .

Bepm nächken Renjahrswunsch bitte ich ein Gegen - Compliment an Ihre Confine nicht zu vergessen. Ich habe inzwischen für Ihre phisosophische Denkungsart und Unterscheidungstraft zwischen Freundschaft in petto und Hofelichteit au bout de la plume gut gesagt.

# 259. In herber,

Ronigeberg ben 23ten Jan, Dom. Sept. 1780.

herzlich geliebtefter Landsmann, Gebatter und Freund. Borige Woche brachte mir der Poftbote auf einmal einen Brief von Ihrer Frau Schwester und von Kraus. Erstere ift voller Brenden über die Befehrung ihres Mannes nach einem schweren Lager, das ihm alle flafte

Getrante verecfelt. Letterer melbet mir bon zwei Recensionen Ihres Maran Atha, nämlich in ber Sallifden und Gothaifden. Lettere fon febr farfaftifc fenn, und mich auch angeben, erftere befto alimpflicher. Bente vor acht La. gen erhielt ich burd Dippel bie erfte Rortfesung ber Rlopflocfischen Fragmente, und ich arbeite feit Mittwoch mit ziemlichem Fortgang an amen Scherflein gur neueffen bentiden Litteratur. Das erffe bat jum Tert bes Rais fere Angufti Beffanismum nach bem Gueton: bas andere betrifft bas Grundgefet bes Gebors und ber Sparfamfeit in ber Rlopffiodi. ichen Darftellung. Da Sie mich gegen ben neuen orthographischen Unfug felbft aufgeboten baben, fo werbe ich es abermals magen, Sie gu bitten, fic bes armen Sundlings anzuneb. men. Gott gebe, bag ich mit biob fagen fonne: mein Bogen beffert fich in meiner Dand.

# Den 24ten.

Sott segne ben König! heute ift fein Geburtstag, und vor drep Jahren empfing ich an selbigem meine Bestallung. Ich fing gestern ben Brief in voller Flut an, und darauf kam eine solche Ebbe ber Lebensgeister, daß ich mich ben ganzen Abend nicht erholen konnte. Unn halt mich ein kleiner Fluß im halse einbeimisch. Jernsalem's Betrachtungen, Busching's Jubenthum und Semler's Antwort auf Bahrbt
habe ich gelesen. Lettere hat mir am besten
Genüge gerhan. Wie gut ware es, wenn Partknoch mit Kanter einig werben könnte. Bielleicht schreibe ich ihm darüber. Wird der Buchhandel ein Partungisches Monopol, so ist es
hier aus für alle, die durch Kanter's Gutherzigkeit und wirkliche Großmuth, oder Gleichgentigkeit in Berwaltung eigener und fremder
Güter, verwöhnt worden sind zu einem Freptische und offener Lasel in seinem Buchladen.

Pathchen Mariane hat den 14ten d. M. allein zu gehen angefangen, und dem Bater ein sehr angenehmes Concert über die Laute Pa — pa gegeben. Hänschen scheint von als tem musicalischen Gehör enterbt zu senn. Tant mieux pour lui, mais tant pis pour moi. Sie wissen, was ich für ein Freund von Bocals Musit din, und daß ich Sie um nichts so sehr beneidet, als das ganze Gesangbuch und alle Melodien auswendig zu können.

Am Kronungstage besuchte mich ein Sohn bes Plessing von der Abgotteren, der seines Baters Familie in Preußen besucht hat, seit dem October hier ist, und eine heilige Rede über die Borsehung hier hat drucken lassen. Er sagte mir, Sie auf einen Augenblick in Beimar besucht zu haben. Ich bin noch nicht

the alles beffer, als m abe ich fo mit Zittern und Ueberbruß, als ba ffen, und bennahe morbe in, Engel und Beiffer an ammern gehort haben. 11 unfere Phantaffen, Mu ae und Trugichluffe unter Den 18ten Rov. fommt mit ein er Begeifferung, tungewesen auf einmal w bittet mich, Wegel bieber 8 Rthir. Gehalt, freger Stal ahre lang hat Ranter fein De abt. Die Zeitungelefer, ausw eimische, werben nicht viel übe memachen. Mis Erbherr von er eine konigliche Papiermuble un gießeren angelegt hat, ift er über dig, und als Lotterie - Pachter fo aus Berlin für 18000 ff. erequir diefe Dinge find fabtfundig. M dem Auftrage ju Muth war, fi erachten. Ben allem bem bem Mann, ber ben gangen Aben brachte mit einer Rube, Gleic Bufriedenheit, auch feinen ant gu haben fcbien, ale, Wegel und wefen. 36 that alle mogliche 2

Letterer melbet mir bon Getränfe verecfelt. awei Recensionen Ihres Maran Atha, namlich in ber Sallischen und Gothaischen. Lettere fon febr farfaftifch fenn, und mich auch angeben, erftere befto glimpflicher. heute bor acht Sagen erhielt ich durch hippel die erfte Kortfesung ber Rlopftocifchen Fragmente, und ich arbeite feit Mittwoch mit ziemlichem Kortgang an amen Scherflein jur neneften beutiden Litteratur. Das erfte bat jum Text bes Rais fers Augusti Bestanismum nach bem Sueton; bas andere betrifft das Grundgeses bes Gebors und der Sparsamfeit in der Rlopffioci. fden Darftellung. Da Sie mich gegen ben meuen orthographischen Unfug felbft aufgeboten baben, so werbe ich es abermals wagen, Sie an bitten, fich bes armen gunblings anzuneb. men. Gott gebe, bag ich mit biob fagen fonne: mein Bogen beffert fich in meiner Sand.

#### Den 24ten.

Sott segne ben König! hente ift fein Geburtstag, und vor drey Jahren empfing ich an felbigem meine Bestallung. Ich sing gestern den Brief in voller Flut an, und darauf fam eine solche Ebbe der Lebensgeister, daß ich mich den ganzen Abend nicht erholen konnte. Run halt mich ein kleiner Fluß im Palse einheimisch. Jernsalem's Betrachtungen, Busching's Jubenthum und Semler's Antwort auf Bahrbt
habe ich gelesen. Lettere hat mir am besten
Genüge gethan. Bie gut ware es, wenn hartknoch mit Kanter einig werben konnte. Bielleicht schreibe ich ihm darüber. Wird ber Buchhandel ein Hartungisches Wonopol, so ist es
hier aus für alle, die durch Kanter's Gutherzigkeit und wirkliche Großmuth, oder Gleichgüttigkeit in Betwaltung eigener und fremder
Güter, berwöhnt worden sind zu einem Freptische und offener Lasel in seinem Buchladen.

Pathchen Mariane hat den 14ten d. M. allein zu gehen angefangen, und dem Bater ein sehr angenehmes Concert über die Lante Pa — pa gegeben Hänschen scheint von als lem musicalischen Gehör enterbt zu senn. Tant mieux pour lui, mais tant pis pour moi. Sie wissen, was ich für ein Freund von Bocal-Musit bin, und daß ich Sie um nichts so sehr beneidet, als das ganze Gesangbuch und alle Melodien auswendig zu können.

Am Kronungstage besuchte mich ein Sohn bes Plessing von der Abgotteren, der seines Baters Familie in Prensen besucht hat, seit dem October hier ist, und eine heilige Rede über die Borsehung hier hat drucken lassen. Er sagte mir, Sie auf einen Augenblick in Weimar besucht zu haben. Ich bin noch nicht

ingefeffen, , als mein Geftern can, und Briefe an wiber alles 3 bem Briefe 3 in fic bielt. blos gehalten ble fleine Muet. Die mir burch ourch bie Rortfeich noch ben lunigften Dauf mbinblichfeit gegen Mefere. Dabe ich Der Berfaffer feine udgebebnt ju baben. pag ich barnach neupiel Licht über bas erhalten, aber nicht , und berftehe nichts und Geichmad bar-

aber bie Grenge, unmittelminet haben. Diefer gall ift m Officianten, ber in meiner und einer Erbicaft wegen nach gang im Stande ben Mann gu überfeben, ber an einer fingularen Oppochondrie gu laboriren fcbeint.

Run bente ich an nichts, als meine zwen Scherstein unter dem Motto . " " " . Matth. V. 18. Wie alle Haare unseres Pauptes unter göttlicher Providenz, so alle gerade und krumme Striche unserer Pandschrift (wo ein Jota und Jot als die einfachsten Symbole anzusehen) unter Theopneustie. Daß diese Erkenntniß zu hoch ist, mag immerhin sepu, aber weder für den philosophischen noch christichen Glauben.

## 260. Un Berber.

Ronigeberg ben 25ten Darg 1780.

Tansend Segen ber Krone aller Franen und Mütter, und Deil mir, daß ich fie meine Freundin und Gevatterin nennen kann. Ich verseing vor Gram und Grillen über Ihr Stillsschweigen, liebster, bester Derber! auf meine fünf Briefe, denn so viel sind es in allem, die ich Ihnen geschrieben. "Ist er frank? oder die Seinigen? Hat er dir etwas übel genommen? Eigene Geschäfte mögen ihn verdrießlich machen? Hast du ihm auch Verdruß wegen Eensur zc. zugezogen?" Und so ging's in meiner Seele auf und nieder. Ich habe eine Quarantaine im eigentlichsten Versande aus-

gehalten, und wie ein Gefangener eingefeffen, weber Rirde noch Denfchen befncht, als mein Bureau; war ben Meinigen gur gaft. Geffern fing ich Ihren Maran Atha wieder an, und machte eben eine Paufe ben bem Briefe an ben Bifchof in Sarbes, ale ich wiber alles Erwarten erhart murbe. 3ch fab es bem Briefe aleich an, baß er nichts Gebrucktes in fich bielt. und war beruhigt und vollig ichadlos gehalten burd Ihre Einladung, burd bie fleine Unefbote bes taglichen Dahnens, bie mir burch Mart und Bein ging, und burch bie Fortfesung bon Ernft und Balt, die ich noch ben Abend covirt, und mit bem innigften Dank und ber gemiffenbafteften Berbindlichfeit gegen Sie und ben Berfaffer gurudliefere. Sabe ich recht verftanden, fo icheint ber Berfaffer feine Erlaubnis auch auf mich ausgebebnt zu baben, ober wenigstens ju wiffen, baß ich barnach neugierig gewesen. Ich habe viel Licht über bas mir unbefannte Odema erbalten, aber nicht fo viel Glauben am Rern, und verftebe nichts pon Ralf's Enthufiasmus und Geschmack bap an ober Ginn beffelben.

Bu einer Meife muß ich Erlaubniß and Berlin, und, geht fie uber bie Grenze, unmittelbar aus bem Rabinet haben. Diefer gall ift fürzlich an einem Officianten, ber in meiner Loge arbeitet, und einer Erbichaft wegen nach fich ins Unendliche von einander entfernen maffen. Es ift ein Glad für mich, daß ich die
Spur dieser mit mir grau gewordenen Grille ganz verloren, sonst hätte ich barüber gebrütet und wäre nicht fertig geworden, weil meine Theorie über diese beiben locos communes noch nicht reif ist.

Dartknoch soll am Ende diefer Woche hier eintreffen. Gott gebe ihm eine gute Reise zu nos und zu Ihnen. Im Seiste werde ich ihn begleiten, so wie ich alle Morgen und Abende mit meinen Sedanken ben Ihnen bin. Ben meiner gegenwärtigen Lage erhielten Sie nichts, als ein Gespenst, unvermögend zu reden und zu schreiben. Ich bin trub von Gährung und innerlicher Arbeit, die erst überstanden senn muß, um ein alter, milder, schmackhafter Wein zum Genuße der Freundschaft zu senn.

Run will ich zu meinem Beichtvater, Archibiaconus Matthes, gehen, und den Abend
ba zubringen. Plessing hat vor meiner Bekanntschaft eine Predigt mit zwep Dedicationen und eben so viel Anhängen brucken lassen.
Unser Umgang durfte wohl zu Ende sepn —
eat prata biberunt. Unser alte Freund Kanter
lebt ganz für seine Mühle und sein Landgut.
Seine Zeitung ist ganz verwaist. Mein sunger Freund Brahl hat sich zum Ansange dies

fes Jahrs mube getummelt auf biefem Brachfeld ober Difiel - und Dornen - Acter.

Berfichern Sie meine liebens - und verehrungswürdige Frau Gevatterin nochmals, daß sie ein gut Wert gethan, den hrn. Generalschreinenbenten troß aller seiner Nichtsthnerrengeschäfte von Tag zu Sag gemahnt und ihm teine Unbe gelassen zu haben. Einer durstigen Seele kann ein Trunk kalt Wasser niche so wohl thun, als durch einen Brief aller der dugstichen Besorgnisse auf einmal entledigt zu sehn, die mich wie ein schwerer Stein gedrückt baben.

Sanschen verfpricht fich Ihrer gutigen Einlabung wurdig ju machen. Was ich fur ein wunderliches und schwaches Werkzeng von Bater bin, lagt fich gar nicht benten. Eine wahre Ginde, ber man Enten - Eper untergelegt.

261. An Berber.

Ronigsberg ben 24ten April 1780.

Derzlich geliebtefter Landsmann, Gebatter und Freund, ben letten Marz hatte ich mie am linten Bufe Aber gelaffen, als mich unfer alter, lieber Dartfnoch besuchte. Noch benfelben Abend melbete fich ein Fluffieber, bas die Natur durch Transpiration fortschaffen zu wollen schien. Da ich aber einige Tage damanf die Binde abnahm, merkte ich eine Span-

mang, bie balb in einen gang neuen und em. pfindlichen Schmerz überging in bem großen linten Beb. Er ift noch jest geschwollen, boch bin ich Gott Lob! bon ben Ochmergen gans befrept und bente mit bem Enbe biefer Boche auszugeben. Rreund Sartfwchis. Gegenwart wird biefem podagrifchen Briefe mobl guvor-Fommen. 3ch habe ibm meinen Cobn gum Buchanbler verfanft, und biefe Stee ift fur mich ein mabrer Reitvertreib gemefen, weil meine somnia aegri fich alle barauf bezogen, welches mir bie Beit febr angenehm verturit bat , ba meine Gedanken immer von Riga nach Ronigsberg bin und gurud liefen, und ich gar foon im Geifte meinen jungen Buchanbler auf feine erfte Leipziger Deffe begleitete. Dein anderes Labfal ben meinem Rlugfieber if 96r Maran Atha gewesen, ben ich jum brittenmale con amore gelesen habe, und tiefer in bie Defonomie Ihres Plans gegudt, beffen lucidus ordo cum facundia mich wegen meiner Rweifel mehr berubigt. 36 nehme baber eiiten Theil meiner Unmerfungen gurud, weil ich Sie gegenwärtig beffer ju verfteben glanbe.

Um Sonntage Jubilate berfiel ich burch einen eigenen nexum idearum auf ben Einfall, guther's Schriften gu lefen, und bin bente nait bem erften. Theile ber Jenaischen Ausgabe, furtig geworben, die ich leiber incomplet In-

ute. 36 habe mich wie ein Schwamm baran voll gesogen, benke nicht nur fortzufahren, fondern auch die Walchische Ausgabe hier zum Gebrauch aufzutreiben. Sind wir nicht wieber auf eben dem Fleck, von dem er ausgegangen? Im "Grund und Ursache aller Artikel, die in der Bulle verdammt", freute ich mich, ungefähr wie Luther über das Fiat gebacht zu haben.

"Dieses Leben ist nicht eine Frommkeit, "sondern ein fromm werden, nicht eine Ge-"sundheit, sondern ein gesund werden, nicht "ein Wesen, sondern ein Werden. Wir "sind's noch nicht, wir werden's aber. Es "ist noch nicht gethan und geschehen, es ist "aber im Gang und Schwang. Es ist nicht "das Ende, es ist aber der Weg; es glüht "und glist noch nicht alles; es fegt sich aber "alles."

Run, liebster herber, ich kann nicht schreiben vor Armuth des Geistes. Run, hartknoch wird mich mit guten Rachrichten von Ihnen und Ihrem ganzen hause beseiligen, auch wird sein Sohn mit Kußli durchgeben, daß ich mir also allerhand wider die lange Weile und zum Genuß des fanfzigsten Sommers in meinem Leben versprechen kann. Gestern brachten mir Inden die Schrift, welche Lessing zum Druck befördert, über die Erziehung des Menschengeschlechts. Ich habe selbige bloß ansehen tonnen. Wiffen Sie den Berfasser nicht? Einst summus philosophus, nun summus paedagogus. Richts als Ideenwanderung in neue Formeln und Wörter. Rein Schiblemini, fein rechter Reformationsgeist, teine Empfangniß, die ein Magnisscat verdiente.

Wie gern wollte ich, daß Sie an die Fortsesung und Vollendung Ihrer Urfunde dachten, ware es auch nur nach verjängtem Massfade. Mendelssohns Genefis soll unterwegs fepn. Mein zufälliges Verfehr mit seinen Landsleuten scheint zuzunehmen; meiner Glaubensbrüder wird immer weniger; dafür einige junge Officiere; und so lebe ich in einem stetigen Bechsel von Grillen und äußerlichen Umständen, die mich fortreißen, zerstreuen und verhindern, zu einem Plane zu gelangen und demselben treu zu bleiben.

Meine Lager Selbeinnahme ift wegen bes schwindsuchtigen, in ben letten Zügen liegenben handels so mager geworden, daß fie kanm meinen Sehalt betragen wird. Anger bem beimlichen Berdruß darüber habe ich die Besorgniß, entweder meinen Sehalt geschmälert, oder mich mit neuen Plackerepen einmal belaben zu sehen; benn daß meine Muße ein Dorn in Anderer Angen ift, läßt sich leicht erachten. Und so lebe ich immer in Kurcht vor Ans

deren und vielleicht Andere vor mir. Aurz ich traue weder Dingen noch meinem Urtheil mehr, weil ich alles für Phanomene und Meteore meiner Hypochondrie ansehe.

Unferes Ministers bentsche und französische Schrift über die Quintessenz aller europäischen Monarcien habe ich fleißig studirt. Aber, wie Falf sagt, die Graber der Borfahren haben kein Feuer für mich, sondern sind Stand und Asche. Wie überzeugt unsere zeitige Politik von ihrer Unsterblichkeit ist! Die neuen macedonischen Monarchieen paroissent duper avec le monde présent, weissagt der Berkasser an zwen Stellen.

Reulich ist eine Commission hier gewesen, ben Verfall des Handels zu untersuchen. Der Minister hat wacker bebattirt und protofolliet zum Erstaunen der Kaustente, in einem Othem von acht bis zwen Uhr, unterdessen nuser alter Oberpräsident sanft schlummerte. Bisher ist nichts erfolgt, und was kann man erwarten, als neue molimina der guldenen Aber satt der Eur? also Schlafen ist das bes ste Theil ben gegenwärtiger Lage.

Bun, ich hoffe daß Ihnen Cenfur und Abbrud meiner zwen Bogen feinen Berbruß gemacht haben, und daß der ebrliche Sartfunch, nach dem ich fcmachte, der fleberbringen fenn wird. Ihr Gesangbuch nicht zu vergeshamann's Schriften. VI. Th. fen. Uebermorgen benke ich wieder auf meine Loge ju gehen. Meine Schildwache geht von Morgens 7 bis Mittag; von 2 bis 6 des Abends im Sommer. Im ab. und zugehen, eine Lection im N. T., im Ovid, im Sueton, im Plato, in Gesner oder Ernesti, im Der bidischen. Selten ein Tag wie heute, ohne allen Inspruch, wenn es auch Ifraeliten, Samariter und Erethi und Plethi sind. Bleiben noch die Sonntage zu geheimen Conferenzen mit dem Schiblemini übrig, mit dem ich biesen Sommer fortzusahren denke.

Gott Bob! mein fleines Gefindel befindet fic nad Bunico. Marianchen foilt alles enmm, was ihr nicht nach bem Sinn iff. Sie icheint es nicht fo bofe gu mennen, fonbern braucht ben Con nur als ein Rlickwort, bergleichen ber Bater bat, wenn er nichts rechtes zu sagen weiß. Um fein Blatt vor ben Mund tu nehmen; wiffen Sie, mas mich fo tumm und flumm macht, an Sie gu foreis ben, alter, lieber Freund? daß ich far bie bundert Freuden; Die Gie nicht ermuben mir tu machen, mich nicht auf bie fleinfte Begenfrende befinnen fann. Meine Empfindlichfeit bringt mich noch um all mein Gefühl; und mein tummer Stola gieht felbft Dieberträchtigfeit ber Citelfeit vor. Run gute Racht jum Lebemobl.

Dom. Rogate.

Ich bin angezeigtermaßen das erstemal ausgegangen, aber nicht weiter als die paar Schritte nach meiner Loge. Dabe mancherlep Unruhen gehabt, unter anderm, daß mein Daus von außen abgeputt worden. Gestern habe ich zum erstenmale das allergerechteste Breve dom 14ten b. M. gelesen und kann mich gar nicht satt lesen

Mein gewesener Wiberfacher, D. Laub. meier, bat mich biefe Woche befucht bon Bene gels megen. Gollte Sartfnoch burch Jeschnis geben, fo munichte ich baß er ben Bater, und noch mehr feine Schwester, Die junafte. fennen lernte. 3ch habe einen Brief bon ibr in Depot, ber ein Meifterftud ift. Der Bruber machte einen Abgott aus ihr. Ich babe ibm ganglich entfagt. Plesfing bat ein bartes Lager bier gehabt, und fam gestern wie ein fcwarigelbes Gefpenft, um Abichied ju nebmen, nach Grauben; jue Cur, bie mir febr miglich icheint. Maturliches Mitleib ausgenommen, find wir übrigens vermuthlich gefciebene Lente. Sein Gefdmad ift cavalierement, und meiner, servilement ju leben. Menes if Rnechtschaft und diefes Frenheit fur mich.

Run, ber beilige Schiblemini helfe Ihnen, befter Derber, nub mir ! Meiner verehrungs wurdigften Gevatterin und paracletae bie berge

Ten. Uebermorgen bente ich wieder auf meine Loge zu gehen. Meine Schildwache geht von Morgens 7 bis Mittag; von 2 bis 6 bes Abends im Sommer. Im ab. und zugeben, eine Lection im R. T., im Doid, im Suecon, im Plato, in Gefiner ober Ernesti, im Derbräfchen. Selten ein Tag wie heute, ohne allen Juspruch, wenn es auch Israeliten, Samariter und Crethi und Plethi sind. Bleiben noch die Sonntage zu geheimen Conferenzen mit dem Schiblemini übrig, mit dem ich diesen Sommer fortzusahren bente.

Gott Lob! mein fleines Gefindel befindet fic nach Bunich. Marianden ichilt alles timm, was ihr nicht nach bem Sinn iff. Die icheint es nicht fo bofe zu mennen, fonbern braucht ben Con nur als ein Rlickwort, bergleichen ber Bater bat, wenn er nichts rech. tes ju fagen weiß. Um fein Blatt por ben Mund zu nehmen; wiffen Sie, mas mich fo tumm und flumm macht, an Sie ju foreiben, alter, lieber Rreund? bas ich far bie bundert Freuden; Die Sie nicht ermuben mir ju machen, mich nicht auf bie fleinfte Begenfrende befinnen tann. Meine Empfindlichfeit bringt mich noch um all mein Gefühl; und mein tummer Stola gieht felbft Rieberträchtigfeit ber Citelfeit vor. Run gute Racht gum Lebemohl.

Dom. Rogate.

Ich bin angezeigtermaßen das erstemal ausgegangen, aber nicht weiter als die paar Schritte nach meiner Loge. Dabe mancherley Unruhen gehabt, unter anderm, daß mein Dans von außen abgeput worden. Gestern habe ich zum erstenmale das allergerechteste Breve vom 14ten b. M. gelesen und kann mich gar nicht satt lesen

Mein gewesener Wiberfacher, D. Laub. meier, hat mich biefe Boche besucht von Dengels wegen. Sollte Sartfnoch burch Reichnis geben, fo munichte ich bag er ben Bater. und noch mehr feine Schwefter, Die jungfte, fennen lernte. 3ch habe einen Brief von ibr in Devot, ber ein Meisterftuck ift. Der Bruber machte einen Abgott aus ihr. Ich babe ibm ganglich entfagt. Plesfing bat ein bartes Lager bier gebabt, und fam gestern wie ein fcmargelbes Gefpenft, um Abichied ju nebmen, nach Grandent que Cur, Die mir febr miflich icheint. Naturliches Mitleib ausgenommen, find wir übrigens vermuthlich gefchitbene Lente. Sein Gefdmad ift cavalierement, und meiner, servilement ju leben. Menes if Rnechtichaft und Diefes Rrepheit fur mich.

Run, ber beilige Schiblemini belfe Ihnen, befter Derber, und mir ! Meiner verehrungswarbigften Gevatterin und paracletae bie berglichfte Empfehlung! Gott fegne Sie und all die Ihrigen, ift mein tägliches Gebet und : Bunfchen.

#### Bon Berber.

Weimar Diai 1780.

11m Bartinoch wenigstens nicht gang wortlos fein Dad abgeben zu laffen, fenbe ich ihm biefen Brief nach ; fo lange er bier war, wars mir zu fcreiben nicht mog= lich. Ihre Scherflein, lieber D., find bis auf 2 ferumgefdict und beforgt; biefe follen auch beforgt werben. Dier find fie mit großer Buftimmung gelefen ober vielmehr angeftaunt worben; benn felten werben Sie einen Lefer haben, ber Gie gang und eigentlich liest. Der Statthalter, ber Sie fehr lieb hat, hat eigen bafur ges bantt. Wieland fcidt Ihnen feinen Dberon burch Sarts Enoch; Georgi, bas Gefangbuch und Banbels Deffas find von mir in feiner Band. 3ch war fo arm, bas ich nichts weiter zu geben wußte, und vergas fogar. bas ich Ihnen Diberots Essai sur la vie de Seneque ingebacht hatte. Also muß es auf ein anbermal ober ets was befferes ftatt feiner warten. Das Jahr 1780 ift für mich überhaupt arm, aber vielmehr noch arger als bas - beraubenb. Wenigftens bilbe ich mir's fo ein.

Bon Muigkeiten kann ich Ihnen nichts fchreiben, ob ich gleich eine Anzahl burchlaufen habe. Es ift von Gotha aus burch ben Prinzen August ein unvollenbetes diberotifches Manuscript in meiner Sand: Jacques le fataliste. Benn ich's angefeben, will ich Ihnen bavon etwas melben. Salten Gie Leffings Erziehung bes Men. fchengefclechts von ihm felbft? Und was fagen Sie gu Abbt's amen neuen Theilen, wo auch Sie abermals pas rabiren? Mir ift einiges bavon intereffanter, als mans des porbergebenbe, gemefen; inbeffen buntts mir ims mer tlein und elenb, nun nach bes Grafen von Schaumburg Tobe, bie Briefe hinterher zu ftoppeln, bie fie voraus abgefürzt heraus gegeben - bloß bes leibigen Gewinns megen. Der Buchhanbler Mitel ift ein mabrer Rabal an Geite. - Gemler, bore ich, ift in Jena, um auch bierber ju tommen, und wie bas Gerucht geht, um eine Stelle zu betteln. Er bat fich bier an einen Menfchen gewandt, ber, von Ropf zu Rus burch Unwiffenbeit geftabit, fein argfter Reinb ift. Den Rrieg, ben ihm Bafebow macht, werben Sie icon tennen. Das Gefchreib über bie Religion wird fo edel, bag man ben Ramen nicht boren mochte. Leben Gie wohl, lieber Alter. Sie feben meine Trockenheit und Durre. Erfreuen Sie mich balb mit einem Ihrer belebenben Briefe,

# Bon Berber.

Weimar Juni 1780.

Run, lieber hamann, Gie vergelten Gleiches mit Gieldem und haben mir jest auf Brief über Brief nicht

geantwortet. Sie haben boch einen Brief burch bie Poft mit einem Cremplare Ihrer Scherslein, und nachher burch Dartfnoch einen anbern mit ben übrigen Gremplaren und einem Pack Allerley empfangen? Ich freue mich auf einen Brief von Ihnen, wie auf eine wieberkehrenbe Frühlingssonne; benn jest ift es, nach einer großen Dige vor acht Lagen, sehr, sehr kalt.

Seftern bekam ich von Formen einen Brief, darin er mir zur papaute meiner triple couronne Stad wünscht und anzeigt, daß ich den Preis der Frage: über den wechselseitigen Einstuß der Wissenschaften und der Regierung, erhalten. Sie wissen, ich war nach dem dritten Kranze lüstern, und ich habe meinem viers ten Sohne, Abelbert, als dem 1779 an meinem Seedurtstage gedornen, die Munze seperlich zuerkannt. Ich weiß, Sie nehmen auch Antheil, lieber Gevatter, an dieser Kinderen; im Grunde ists mit dem Litteraturs. Wesen boch nichts als Kindheit.

Hier reist alles. Der herzog ist mit der herzogen in Dessau; Gothe in Gotha; Anebel, der berm Prinzen ist, geht in die Schweiz. Rur ich muß wie ein etipes in terra stehen bleiben. Sobald es warm ist und Abeldbert die Mutterbrust verloren, wollen wir nach Imendau. Da will ich wenigstens den Promonter zuerst entssiegeln, und auf den Bergen des hohen Waldes einige Ruhe athmen. A propos der Berge. It die Weissaung des Zellerberger Propheten, daß ein großer Abeil

Deutschlands vom Gottharb ben Rhein binab bis Beblar burd Erbbeben und Ginten untergeben foll, bis gu Ihnen gebrungen ? Sie ift phyfifch (nach einer febr eis genen Phyfit ) und tabbaliftifch, aus bem Buche Chevis lab, (bas er fur bie altefte bieroalnphische Schrift balt) abgefast, und ich habe fie, wie fie ift, abschreiben lafe fen, um fie Ihnen gum Spaß zu ichiden. Da bat fie aber meine Rrau an Rnebel gegeben , und Sie muffen alfo warten, bis er fie wieber fchicft. Sie fonnen's auch; benn Sie wohnen ja nicht in ber Sente, fonbern wie bem Magus gebuhrt, gen Mitternacht am Ufer bes Meeres. Es foll ein ftiller bescheibener Mann fenn, und hat biefe Erklarung (bie mit bem Erbbeben bes Rebruars gerade in ben Tagen und bem Strich nach. ben er angegeben, im kleinen Borspiel eingetroffen) an bie gwen Regierungen zu Braunschweig und Sannover im December bor. 3. gefanbt, und fich jum Gibe feis ner Ueberzeugung bavon erboten.

Daben Sie die Denkwardigkeiten bes b'Aubigné an seine Kinder gelesen? Ich habe das Buch nie nennen gehört, und da erscheint es übersest, eine sonderbare, merkwardige Schrift eines sonderbaren, außerordentlischen Mannes. Sie ist jest unsere Abend Lectur, und wenn ich sie durch bin, will ich doch an Mornay's Les ben, auch von ihm selbst geschrieben, geben. Was sas sas gen Sie zu den freymuthigen Betrachtungen über das Sprikenthum? Wiffen Sie nicht, wer der Bersassen

fenn mag? Doch nicht Start? Bas mocht Sant? Bekommt man weiter nichts von ihm gu lefen?

Schreiben Sie boch etwas von hartknoch. Mir hat er sonderbar verwelkt und verschrumpft geschienen 3 mich dunkt, wie hier ein collega spiritualis von des andern Fähigkeit, Reujahrs Predigten zu halten, gesagt hat, — er läuft auf den letten Stumpfen. Gott bespien, lieber hamann, schreiben Sie doch bald und verzeitsen Sie die Leerheit und Gile meines Briefes. Ich wollte der Beitungsfama zuvorkommen, und Ihnen meinen Sieg selbst melben.

#### 262. Un Berber.

Ronigeberg ben II. Juni 1780.

Derzlich geliebtester Gevatter, Landsmann und Freund, ber erste Tag im Monat Dai war für mich sehr glücklich. Erstlich eine herrliche Witterung, die heiterste milbeste Luft; nach dem Essen ein herrlich Gewitter, und des Abends der schönste Regenbogen. Zweitens war der Meß - Catalog angekommen und der Oberon, die ich alle beide verschlang, und besonders in Ansehung des letzen meine Erwartung so übertroffen fand, daß ich mir selbigen recht wünschte. Der letze Mai war in Ansehung der Witterung dem ersten ganz dhnlich, den einzigen Regenbogen ausgenommen. Des Morgens kam ein ganz merwar.

tetes Geschenk von Joh. Caspar Hafeli. Ich hatte immer Lusternheit gehabt nach den Predigten und Predigt. Fragmenten, aber keine Gelegenheit, selbige zu stillen. Der noch sehlende Regenbogen wurde aber durch die Ankunft des guten Hartknoch ersett, in seinem bunten Sommerrock und seinen und Ihren Saben mannigsalt, worunter auch ein Oberon war, der als ein donum auctoris mir doppett willsommen sepn mußte. Und so war mir der letzte Tag im Monat Mai der glücklichste von allen.

Aber ber erfte Junius, an bem ich mir amar Urlaub von aller Berufsarbeit genommen hatte, war gar fein Fepertag fur mich, fonbern ich babe mich mube und matt geschleppt mit ben Schellenbergifden Rupfern, ju ben Subscribenten, und furt bor ber Mabigeit fower geargert über einen Brief aus Damburg, ber mich 34 gr. Dorto foftete, und in einem gebruckten Raufmannsbriefe, nebft 66 nem gebruckten Catalog feines Baarenlagers, beftand. Ich bin feit bem letten Donnerftage mit bem laufenden Monat vollig ausgefobnt und wunsche, bag ber lette Sag bef. felben den erften übertreffen moge. Laval hat te aus Berlin bie Rachricht von Ihrer Rronung bieber gemeldet, um Sartfnoch an diefer Rrende Theil nehmen zu laffen. Optatis meis respondeat fortuna, las ich gestern im Cicero und bachte an Sie, und muniche baß bas arme 1780er Jahr wohl gerathen mogel

Auf Sartfnoch batte ich mich wie ein Rind gefrent, und mar. fo voller Kragen, bie ich bei feiner Untunft alle vergeffen batte, baß ich immer wie ein Suchenber, ber nicht weiß mas, noch mo? in Berlegenheit mar, fo bald ich ihn fah. Bon Ihnen und Ihrem gangen Saufe hat er mir lauter erwunschte Beitungen mitgebracht, und meinen hunger gefcarft, ein Augenzeuge Ihrer bauslichen Gludfeligfeit, bor meiner Rriebensfahrt an Mein Edel vor allem Thun und Leiben bes Seculi nimmt gu. Bin jest im fechsten Theile ber Lutherifchen Berfe, und bierin besteht jest mein einziges Laawerf. Ihr Gefangbuch habe an bem erften Abend burchgeblattert, finde aber nicht bie in ber Dahnischen Poftille angeführten Gefänge. Das foffliche Alphabetum Tibetanum habe angefangen, aber noch fein recht berg noch Beit fortzufabren.

Den igten Mai überraschte mich Ihr erfter Brief nebst meinen Scherstein. Alles
nach Wunsch. Ich gable diese Debammenhulfe mit zu Ihren donis, um mich für
alle auf einmal zu bedanken.

Bente vor acht Tagen erhielt ich amm zweitenmale bie Erziehung bes Menichenges Im Grunde ber alte Sauerteig unferer Dobe Philosophie; Borurtheil gegen Indenthum - Unwiffenheit bes mabren Reformationsaeiftes. Debr Bendung als Rraft: Die Briefe, fo Gott will, werden mehr ent icheiden, und ich marte mit großem Berfangen barauf. Bon ben neueften Bafebowifchen Danbeln weiß ich noch fein Wort. Schriften babe ich burchgelaufen; bas Dentmal auf Banmgarten hat mich am meiften gerührt. Das ift auch alles mas ich von ber Meffe gelefen babe. Der Brodforb gelehrter Rafderen bangt bier ziemlich boch. Ranter foll feinen gaden verfauft baben an feinen alten Gefellen Wagner; Diefer ift wohl ein guter Freund, treibt aber den Sandel auf Frantfurter Urt, und burfte nicht fo gefällig als Ranter fenn, ber fic auch offenbaren Ocho ben baburd felbft gethan, aber fich an Undern wieber bezahlt gemacht.

Bas benfen Sie von ber herculischen Expedition gegen die Chicane? Auch hier ift eine Gefet - Commission bereits ernannt, und hippel ein Mitglied berselben. hier halt man ben hirtenbrief vom 14ten April für ein Chef d'oeuvre ber neuen Ereatur de so ipso ad se ipsum. Ich habe mich nicht satt des

ran lesen können. Ein wahrer Virtuosen, Styl; im Grunde nichts als Gankelen und ein neues philosophisches Experiment in nostro vili corpore. Das größte Gluck und ber hoche ke Trost ist, daß Gottes guter, gnädiger Wilste mitten unter diesen und durch diese widers sprechenden, krummen und verkehrten Anschläsge geschieht.

Dom. V. ben 26. Juni.

Ich bin vorigen Sonntag mit meinem gangen Sause in einer Rutsche nach Juchshofen gewesen und den Frentag zuvor nach Ameiden zu Fuß. Lauter Zerstreuungen die mir wit eine gebratene Taube ins Maul gestogen. — Mit dem heutigen Evangelium ging ich aus England und wurde in Riga damit bewikkommt. Das sind schon über 20 Jahre.

Was mir Ihr britter korber für eine wohlsthätige Nachricht gewesen, läßt sich gar nicht melben. Machen Sie es boch wie mit Ihrem Maranatha — so warm wie es aus bem Backofen fommt.

Diese Woche ift ber alte Christiani als Magnificus gestorben. Ich besuchte beshalb Rant, ben ich seit langer Zeit nicht gesehen, und ber jum gnten Gluck eben an ben Minister schrieb; und noch benselben Abend gab ich Rrand Nachricht, bem bie Stelle jugebacht

iff. Ich habe ihn zugleich gebeten, seinen Ructweg über Weimar zu nehmen. Sie sehen, daß ich fleißig an Sie denke — und denken ift alles was ich thun kann-

Ber einem maßigen Appetit überfiel mich ein unüberwindlicher Schlaf. Rommt ein ife. bifder Student, von mir Abicbied ju nehmen. Rommt mein Caffe; fommt Rreugfeld, ben ich feit langer Beit nicht Sonntags gefeben. Bir geben und figen im Sain Mamre. Rommt Dansden und melbet mir einen Brief von Ihnen an, ben Lischen bringen wollte. So fdelte ibn jurud und fann bie Beit nicht erwarten. Allerdings bruckt mich bas jus talionis, aber nicht wie Sie es mennen, fonbern in aans anderem Sinn. 3ch mußte nicht mas ich alles Sartfnoch fragen follte, und weiß Ihnen nichts zu anworten als - Worte auf Saden. Unterbeffen bat Ihre freundschaft. liche Unfmertfamfeit, ber Evangelift Ihres Sieges an fepn, feine gange Wirfung auf mich getban. ..

D baß ich Gleiches mit Gleichem vergelten tonntel Ich habe eben die Ursachen in schweigen, die ich habe, mich von allem Umsgange zu entziehen. Furcht und Mistrauen, Aubere mit meiner Dypochondrie und Deautontimorie anzustecken. Wie glücklich sind die Leute, die fich mit der ersten der besten Er.

flaring bes Beltlaufes begnügen und fic bas nil admirari bes Beifen getroft meignen fon nen! Ich fann and jeber Rleinigfeit bes menichlichen Lebens, die mir alle Lage an. Abfit, nicht fing werben, und fanne aber meine bausliche und bffentliche Lage. Director foll berfett werden, und ber Mann iff ein mabrer brennenber, unberfebrter Dornbud fur mich. Sest ift er feinem Beibe nachaereist, Die bereits ben zweiten Commet an ber polnifden Grante mit einem serabfcbiebeten Oficier anbringt, ohngeachtet fie ben Mann icon burd eine alte Rreundicaft mit einem Broject und Kapencemacher rninirt bat. Ein ehrlicher Menfc muß fich fchenen und furchten, einen folden Chef au feinem Rachbar ju haben, und bennoch zieht er mich bisweilen ben ben Saaren zu fich. Die tranrige Rigur in meiner Seele ben einem folden vis - a - vis lagt fich benfen. Unterbeffen foff fein Rachfolger abermals ein Matreffenfanger fenn, beffen Benfion man erfparen will.

Eramer's Klopftock habe ich in zwey Stunben mit Bergnügen durchgelaufen; ein für mich in aller Beziehung wichtiges Buch. 3ch bin schon bepläufig angeführt und verspreche mir noch besseres Glück fünstig. Des armen Dusch Ferdiner habe ich auch durchgepeitscht. Ift noch das beste von seinen Werten, das p gelesen habe. Zwen Brante gerfließen in eine. Es hat mich unterhalten und gerahrt, bie in Sophiens Reise zwen Brautigame.

Die fremuthigen Betrachtungen habe ich ebr frube lefen fonnen durch Dippel, ber fie om Rangier Rorff erhalten, bem fie ans ber Breffe gugefertigt worden. Sartfnoch mußte en Autor nicht. Er bat mir beffer gefallen 18 Babrbt und Steinbart. Aber im Grun. e einerlen Hearer Prodos, wie in ber Ere lebnng bes Menidengeschlechts. Erftlich, naarlice Religion ift fur mid, mas naarlide Oprade, ein mahres Unding, in ens rationis. Zweitens, das was man aturlice Religion nennt, ift eben fo problelatifc und polemifc, ale Offenbarung. Und arum Freymuthigfeit, basjenige wieberguinen und ju berfeinern, mas ber mabre ton a siecle sub umbra alarum ift? Bernunft ift er leibhafte Mofes, und unfere beutige bilosophie ber mabrhafte Dapft verklart. Ruentbum - fein Geift, naturliche Religion ift ie allgemeine Lofung, nach Jerufalem, Bubing ze. Un ben Deffias faum gebacht. ins bem Berftande unferer Apologisten vom ubenthum lagt fich auf ihren Berftand bes briftenthums foliegen - und ohne beide find labftthum und Lutherthum Studwert. Die-8 Bierect iff mein alteftes und jungftes Thema und, so Gott will, bas En ju m Schiblemini. Das Motto ber erfte Ber einem Liebe von Luther:

Sie ift mir lieb bie werthe Magb.

Meine Schürzen von Feigenblattern caffert. Safeli ift der Berfasser der Unf im Merfur, und mit Wieland bin ich gestihnt. Starfen trane ich nimmermel Buch wie die freymuthigen Betrachtunge Es scheint mir zu Karf fur ihn, oder i ftens ist es seine Eigenliebe, hinter Schrein zu arbeiten.

Gott gebe Segen und Gebeihen jur ! nen . Eur!

Die Reihe zu reisen wird auch an fommen. hat feiner mehr gottlichen ! dazu, als dieser arme stipes in terra. mus hat mir noch nicht zum Podagra gewünscht. Ein recht tief geholter Sthut mir so wohl wie eine Motion. Un zum Athemholen scheint es mir also ni fehlen. Alles was mir gefällt macht mein gen wässerig. Scheint ein Charafter de Kern Schriftsteller zu sepn und der Zehler aus dem Perzen als dem Verstande zu qu

Meine Nachtigall nicht zu vergeffen, de mir so manche himmlische Augenblick Morgens und Nachts gemacht hat, sein gen aber so gut wie perstummt ift. Sie war ein Wogel nach ber Uhr, fing mit bem Nachtwächter um 10 Uhr an und hörte um 7 Uhr auf. Wenn sie doch funftiges Jahr wiederkame!

Den Georgi bereits burchgelaufen, ohne das geringste, weber in Ansehung des Wortes, noch der Sachen, für meine Vermuthung gestunden zu haben; benke ihn noch einmal ohne diese Rücksicht zu lesen, weil ich ihn überhaupt wenig verstanden. Kant arbeitet noch immer an seiner Woral der gesunden Vernunft und Wetaphysik, so viel ich weiß, und thut sich auf seinen Verzug etwas zu gut, weiß selbiger zur Volksommenheit seiner Absicht beyetragen wird. Hartsnochs Erhaltung ist ein Wunder. Ich hosse, Gott wird ihn wieder verstüngen und ihm noch einige Jahre schenken.

Endlich mit genauer Roth habe ich Spitte ler's Geschichte bes kanonischen Rechtes hier anstreiben können, und heute zu lesen angesfangen, mit viel Zufriedenheit. Da kommen die Denkwürdigkeiten des d'Aubigne. Der 5te Theil von Gozzi liegt auch da. Daß dieses Mannes Briefe so wenig bekannt And! Yorit's und Elisens Briefe sind nicht der Rede werth. Unf heute genug gelesen, aber ich besorge auf Rossen meiner Verdapungskräfte; und nichts zur: Sack, oder sehr wenig.

Bergeffen Sie boch nicht die Weiffagung bes Zellerfelder Propheten. Weber sein Name noch feine Weiffagung ift bis zu uns gedrungen. Sie wissen, daß sich meine Neugierde bis auf Ziegen Propheten erstreckt, trop einer Rachtigall. Cabbalistisch — ein Buch Chevilah — Dieroglyphenschrift — das ist lauter Lockspeife für meinen verwöhnten Geschmack, wahres Wildpret für meinen Ablershunger.

Der himmel schenke Ihnen und den Ihrigen so viel Freude jum letten Junius, als mir jum letten Mai. Mein Stillschweigen ift feine Liquidation, sondern Mangel an Stoff und Del im Lämplein. Sie leben im Mittelpunct, und ich am außersten Rande. Ich umarme Sie, die außerwählte Frau und Ihree Kinder.

# 263. Un Caroline Berber.

Konigsberg ben 26. Juni 1780.

Meine verehrungswürdige Frau Gevatterin und Freundin, Wie sehr Sie das meiner ganzen Seele sind, kann und darf ich nicht erkt sagen, und würde auch der Mühe nicht sohnen, gelesen zu werden. Madam Hartknoch, die ich als eine sehr liebenswürdige, saunige und gutherzige Frau mehr ahnden als kennen gelernt, weil ich sie nur zweymal, erftens beym Einpacken eines großen Koffers, und

festlich ben ihrer Totlette beobachten konnen, bat mir die aufmerksame Besorgnis in Ansfehnng des Alphabetum Tibetanum mit allen keinen Umständen auf die angenehmste Art mitgetheilt. Reine Erinnerung, die ans der Bulle des herzens kommt, ist überflussig, fendern des Dankes werth; benn hatte das Alph. Tib. nicht wirklich eben so leicht verzessen werden konnen, als das Datum in dem hentigen, für mich so erfreulichen Briefe, wodurch das darin besindliche Wort Gestern seine ganze bestimmte Genanigkeit verliert, wegen des in petto gebliebenen Dati?

Empfehlen Sie mich Ihrem kleinen Reifegefährten nach Imenau, und entschuldigen
Sie mich bestens ben meinem lieben Pathchen,
daß wir uns einander noch nicht kennen, weder nach einer Silhouette, noch von Angesicht zu Angesicht. Sagen Sie ihm nur, ich
wohne hier hinter sieben, wo nicht Bergen,
doch wenigstens Hügeln, daß mich die Leute
meiner eigenen Peimat kaum kennen; aber er
soll mich gewiß kennen lernen. Das ist kein
Mährchen, sondern meines Perzens höchster
und letzter Bunsch, den ich mit Hand und
Nund verstegle.

264. An C. 3. Rraus nach Sottingen.

1.

Ronigsberg ben 22. Jun. 1780.

Liebfter Rreund! Unfern Drof. Rant babe ich fo lange nicht gefehen, als wir uns einander nicht geschrieben haben. Mein Drana und Sturm an Sie ju fchreiben, mar ber Sob bes Profeffore Christiani, der biefe 200. de ploglich verschieden. Diefer Borfall war ber medius terminus in einem Befuch bei nnferem Rant, ber eben im Begriff mar, an Ahren Macen ju ichreiben, ber ihm Engel's Berfuch über eine platonische Dialectif jugefdidt batte. Er wollte Ge. Excelleng ben gegenmartiger Bacang fur Gie praveniren, und trug mir auf, Ihnen dieß zu melden, um bas nothige von Ihrer Seite auch zu thun. Ihr Beimweh nach bem gelobten gande und feiner alma mater Albertina fann fo groß nicht fenn, ale unfere Lufternheit und Sehnfucht, Ihnen ju Rus und Pferd entgegenzuwallen.

Ich schreibe dieß vor dem Sprung ins Bett, um keinen Poftag zu verfaumen. Saben Sie wenigstens die Gegenliebe für mich, den Empfang des Gegenwärtigen bald zu bescheinigen, und ohne sich mit Fleisch und Blut lang zu besprechen, noch sprod und blod zu thun, die Gelegenheit zu ergreifen, da die Prof. Politices Ihrem gegenwärtigen Geschmack guntig ift.

inen podagrischen Unfall gehabt zu Anfang bet Aprile. Seitdem find Luthers Schriften meine haupt krethr und fein Genius Schebkinden mein Oberon! mein pium dosiderium!
mein utimum visibile!
Mäldchen sehr ungenehm gemacht, ift aber bereits zum Schweigen gebracht.

12 Leben Sie nach Derzenswunsch. Run meben alle Wätber:

208. Un Bob. Cafpar Safett.

"Sonigsberg ben 30. Juni 1780.

Den letten Dai bin ich mit Ihrer Bufchrift und Saben erfreut worden, die ich
langst zu sehen gewunscht, aber keine Gelegens
dele dazu gehabt. Ich bin jest nicht im Stande zu kaufen und muß meine Neugierde durch
kanter krumme Bege und die Milbibatigkeit Anderer befriedigen. Dein aufrichtiger Dank
ift zugleich ein Anspruch auf das Ende bes.
Werts.

Bore merfurialische Anftosung gab, zu einem Misverständuisse, bes Verfassers und zu einer außerorbentlichen Gabrung in meinem Gemuthe Anlas., Es ist mir baben angenehm, ben rechtschuldigen gleichfalls für einen Freund in petto zu antennen. Ich erhielt zu Anfang

des 1777sten Jahrs meinen gegenwärtigen Poften und zugleich die bewußten Stude des Merfurs. Unter dem Einfuß der drep fleben überfiel mich eine Art von Rymphomande zu einer ganz wunderlichen Ausarbeitung, über die ich lange nachher gebrütet, aber gänzlich aufgegeben habe. Schärze von Frigenblättern war der Litel; und die Abschinitte

- a. Nachhelf eines Bocative, aber bas verhunzte Genus bes Worts Glode in bes lieben Asmus Erzählung : 2008.
  Nachtwächter und Burgermeister.
- 2. Charfreitagebuße für Capusiner.
- 3. Die Brude ohne Lebne.

In dem zweiten Theil sollte eigentlich bas Thema ausgeführt werden — aber patriam openidere manus.

Benige Tage vor Erhaltung Ihrer gatingen Buschrift las ich in Luthers Schriften:
"bom Ritter Kondalo auf einen schwalen,
"Brücke, mit einer Last auf dem Rücken,
"muter sich einen schwestichten Pfuhl voll Oru"den und einen — der ihm entgegentömmt"
— Auslegung des VII. Cap. Matth. Da glanbate ich ganz gewiß den Schliffel zu mir selbst gefunden zu haben.

Aber auch ben Ihnen scheint bas Sprachwort nicht in treffen: daß jeber ber befte Andleger seiner Worte ift. Denn ohne ben

Sveung bom Stehen jum Borangeben ju rech. men: fo fagt Baulus nicht, wer fieft (ich menne 1. Ror. X. 12.) fondern: wer fich lagt bunten, er ftebe. Ein folder Dunfel an fteben, feiner Gaden gewiß ju fenn, fann frenlich leicht ein innerer 3ng werben, ober iemanden verleiten, ein Unführer, Borganger und Mutor ju febn: aber biefer Dunfel ift allerdings eine Bruce phne Lebne (befonbers nach einer frangofischen Ueberfegung bes leg. ten Borts ) ben ber man fich buten muß por -einem Rall. Diefe Bermeffenbeit zu fagen: Er ift es, und die Beif ift berbenfommen -Siebe, Er ift in ber Buften - Sieb er ift in ber Rammer - ift eine darafteriftifche Erinnerung und Warnung fur biejenigen,

> "auf welche bus Ende ber Beit gefommen ifi."

> > ben 2. Juli Dom. VI.

Ich bin tagtäglich unterbrochen worden und angenblicklichen Zerstrenungen ausgesett. Es geht mir sehr oft, daß ich meine eigne hand nicht lefen kann, und mir wird ben dem, was ich felbst geschrieben, so übel und weh als dem Leser, weil mir alle Mittelbegriffe, die zur Kette meiner Schlusse gehören; verraucht find und so ausgetrocknet, daß weder Spur noch Witterung übrig bleibt. Ich habe mich in eine solche Manier zu schreiben hinein

findirt, die mir weber selbst gefätt, noch naturlich ist — und weil von St. Paulo die Rede ist, so wunschte ich auch lieber fünf Worte im Publico mit meinem Sinn, denn soust zehntausend Worte mit Zungen und mie dem Geist. Unterdessen muß jeder Bogel mie dem Bachse seines Schnabels zufrieden senn.

Entschuldigen Sie mich ben unsern gemeinschaftlichen Freunden; — herr Lavater wird zwen Scherstein erhalten haben. Jemanben ber mich um ben Sinn ber letten Woste, hiob XXXIX. 30. frug, wußte ich nicht besser als mit bem weisen Rath zu antwerten, ben Sie im zweiten Bandchen bem Sucher geben. S. 235. a.

Von der Oftermesse habe noch wenig gelesen, als Rascherenen, die mir der Zusall in
die Hande gespielt. Der eine hießige Buchladen ist leer und der andere für mich verschlossen. Der Verfasser der freymüthigen
Rachrichten ist mir noch unbekannt, das Buch
selbst aber früher als Andern zu Theil worden,
weil es unmittelbar an einen unserer Ragnaten eingeschieft wurde. Wozu Freymüthigkeit,
lauter Dinge, nach denen die Ohren jucken
und die publici saporis sind, gangbar zu machen! Ben der gegenwärtigen Lage ist Freymüchigkeit weder Tugend noch Runst. Ich
bin gewis, daß sie ihnen selbst am Ende

nachtheilig fenn wird, und baß fie ihre eigen ne Schande ausschäumen werden. Eine folche falsche Freymuthigkeit sollte mit mehr 3m ruchaltung beautwortet werden von den Gegenfüßlern.

Geben Sie mir doch, wenn es mit gutem Gewissen geschehen kann, einiges Liche über den Charakter und das eigentliche Unglück oder Verbrechen Ihre: Mitburgers. Es foll vox in desorto und in thalama senn, und nicht für die Semeine.

Ich habe wirklich die Unverschämtheit, das dritte Banden Ihrer Predigten zu erwarten, und darum zu bitten. Weil ich mehr Glück Schuldner als Gläubiger zu seyn habe, so muß ich meine Reigung zu letzterem je langer je mehr verlängnen. Ben den ungerechten Danshaltern unsers klugen Jahrhunderts nach in die Schule zu gehen, bin ich leider! zu alt; denn so Gott will! schließe ich den 27. dieses August mein funfzigstes Jahr. Ein denn latuit, denn vixit, ist immer mein Wahlspruch gewesen.

Leben Sie nach herzenswunsch mit Weib und Rind! Gott schenke Ihnen nach schwie len Tagen auch jene Kargeve ain kulius and negenanen von unglen.

Ronigsberg ben 29. Muli 1780.

. Aerelich geliebtefter Freund, bieffeicht bringt Abr lieber Sohn die Scherffein mits ich frene mich auf feine Unfunft, wie auf meinen fauftiaffen Geburtemonat, ben ich mir borgenommen burch eine llebetfeffung in verewigen, und Deffalb Anfrage thue, ob Sie Berleger batt fenn mollen? - ob nicht eine Ueberfesung bereits angemelbet ift? n. f. w. von Dialogues concerning natural Religion. By David Hume Esq. The second Edition, Lond. 1779. p, p. 264, gr. 8vo. 3th bin eben mit Too Seiten im Groben fertig, will meine Webetfesning den Brof. Rant und Rr. R. Dippel aur Durchficht geben und Professor Rrengfeld aulest, um fie mit bem Englischen zu bergleiden. Der Dialog ift voller poetifchen Schonbeiten, und ich halte bas Buch mit Berrn Green fur nicht gar gefahrlich, fonbern aberfete es vielmebr als ein funfzigiabriger Geift. licher in Schwaben zum Beffen meiner frevmuthigen Amtebruber und Landsleute, welche Judenthum und Chriftenthum in nichts als naturlice Religion verwandeln, und obne Renntniß noch Ehrlichfeit fo viel von ber Evibeng ber lettern ine Gelag bineinreben. Benn ich mich recht befinne, fo ift bereits bor einem Jahre die Hebersehung engemeidet worden, aber nicht erfolgt. Als Buchhändler werden Sie dieses genauer wiffen können. Gefest auch, daß eine heraus kommen sollte, so hoffe ich, daß meine einige Borzüge haben dürfte, weil ich den guten Willen habe, sie mit kust und Bephülfe so volltommen als möglich zu machen — auch wo ich kann durch eine Folgrede, mich eines lutherischen Ausderucks zu bedienen.

١

So bald ich mit ber lleberfetung fertig bin. werbe ich es Ihnen melben. Ronnen Sie elne Unzeige babon beforgen, oder foll ich es thun burch Freund D. in BB.? Bunfchte, wenn ich pro studio et labore bie Defects meiner Bibliothet nachholen founte; wenige fens werde ich auf Ihre Erflarung einen Auffat machen, bamit Sie ben leberschlag machen tonnen. Das Werf ift im Englischen prachtig gebruckt, als ein Dialog in zwölf Theilen, die ich lieber Abschnitte nennen mochte. Dit vier bin ich fertig; fehlen alfa poch acht ober 164 Seiten reichlichen Drudk. Soute die Ueberfetung mich felbft nicht befriedigen, ober meinen Freunden nicht Ge Bud thin under of hi sorem of auch spun dringen.

F.ERbnigeburg ben 13. Mug. 1780.

Derzilch geliebtefter Landsmann, Gevatter und Freund. Ran mit diefer Wocke fangen Ach unfere Geburtstage an. Gott ichente Ihnen allerfelts to viel Freude und Segen als ich mir felbft wunfche, und flebenmal mehr.

3ft Ihnen Ihre Brunnen Cur heilfam gewefen? Ich habe Biermolten bom 13ten Jun. bis isten Jul. getrunten. Den 21ten bes Sume Dialogues concerning natural religion In überfenen angefangen und am iten b. M. gir Ende gebracht über Paufch und Bogen. El ne fleine Banfe gemacht, an Sartfrod gefibrieben, ob er Berleger fenn will und taun, und marte auf Antwort um die Abicbrift in machen. Auf bem Tirel foll fleben: überfest von einem funfzigjabrigen Geiftlichen in Odmo ben. Gehen Gie, wie ich mein halbes Ga. tulum foliegen ober fegern will, als Ueberfeger, fo febr ich biefes leibige Dandwert ver-Argument fur meine ehrmurdigen gandelente und Amesbeuber, welche Judenthum und Chriffenthuin gir maturlichen Religion, ober wie St. Luther faat, bie Sachen fein mit rauchen Worten fremb machen. bin jest Gott Lob! im fiebenten Theil.

Sulzers Tagebuch habe 'ich einen Abend durchblattert und mich gefrent, auch Ihren Namen barin zu finden. Ich glaubte den Mamn reden zu hören. Wiffen Sie nichts von unferes Laienbruders Schickfal? Verdient es Bepletd oder Glückwunsch? Ich habe etwas von einer Schrift in der Bahrdtischen Sache munkeln gebort. Es ware kein Schade, wenn er wieder Schriftsteller wurde; denn Arbeit scheint ein Element und Erbstück zu fepn. Erfahrung ift das größte Talent.

١,

" 96 babe Die, befter Berber, an melnem Rummer: Untheil nehmen laffen. Lob! ich bin nun mit meinem Udvocaten auseinander, und meine Sachen find wenigftens auf antem Bege, in Ordnung ju bleiben. Mein Capital ift zwar auf die Balfte gefcmolzen, boch behalte ich mehr übrig als ich gebacht: mein Etat ift jest rein und ich babe. einen ehrlichen Mann gefunden ... ber fich bamit abgiebt, bie Banfer ju unterhalten und Die Binfe einzufordern. Lehrgeld ift mir nothig gewesen . nub wie ungablige Menfchen baben von ibren Ettern und Bermanbten nichtst Best ift mir bas Erbtheil wegen bes baben gehabten Berluftes und Berbruffes, als wenn ich wie mein fel. Bater felbft erworben batte burch eignen Schweiß und Rleiß, jum nenen Segen geworben, wofür ich Gott bantel

268. Un 3. 8. hautined.

Ronigsberg ben 13. Ceptor,

berglich geliebtefter Freund, Geffer ich mit ber Abichrift meiner Ueberfebung Big geworden, die achtzehn Bogen in beträgt. Dein alter Freund Laufon und Profesior Rant baben felbige burchgel test befommt fie Rreugfeld, um felbig bem Englifchen ju vergleichen und bann leicht der neue Sofhalbrichter, wenn ei und guft bat. Bulett werbe ich noch burchlaufen, welches alles in moglichfter se gescheben foll. Den arten Juli ffei bie leberfebung an und fam ben ften f gu Ende. Den 29ten fonnte ich erft jur fommen. An unfern S. in 2B. babe i 14 Lagen gefdrieben und Ihren Bunfi Unfundigung aufgetragen.

Den erften b. M. habe ich vom fåt Profesfor Kraus einen Brief erhalten, folgende Stelle: ", dem Geistlichen in C ben sagen Sie, daß meines Wissens voer gewiß zwen Schneider ben Dun hausgott beutsch gekleidet haben; daß ser thate, wenn er das Schneidern überließe, die sonst nichts können und leben muffen, und daß er, was ihm zubnung seiner Landsleute zuträglich b

sieber in einer eigenen Predigt ober einem Sandbuchlein ans herr legen foll, als es for verfrenen.

Diefer : Nadricht zufolge muß ich Ihnen folgenden Borichlag thun. Da die Sache bis gur nachften Deffe Beit bat: fo bacte ich. die Ueberfesung mußte allenfalls im Deffatas log auermeldet werden, ale ein verspatetes. Stud, das ju Weihnachten fertig werbet follte, wie Leffinge Briefe ju Johannis, unter bem Sitel: "Dialogen bie naturliche Religion betreffend. Bon David Sume. Ueberfest bon einem funftigiabrigen Geiftlichen in Sowaben." Sollten nun wirflich Ueberfesungen biefe Deffe ericeinen, fo munichte ich, daß Sie in Leipzig ober Berlin Orbre ftellten, mir fammtlich fo geschwind als moglich zuzufertigen, bamit ich felbige mit met ner Arbeit vergleichen fann. Erhalten fie meinen und meiner Kreunde Benfall, fo bleib ich babeim. Saben fie aber betrachtliche Mangel, und ich hoffnung, bem Berth meiner Arbeit ein entichiedenes Uebergewicht ju geben, fo fieht es ber Ihnen, den Ueberschlag ju machen.

Genehmigen Sie biefen Borfchlag, fo bitte ich für die geschwindefte Anfertigung der berandgekommenen fammtlichen Ueberfegungen ju fargen, nub mir allen falls die Ubreffe, wo

hin ich bas Mannfeript fenden foll, mitiges theilen, wenn feiner meiner Rebenbubler fertig geworden ware. Un der Beplage, aber Ans, hange, werd ich nicht eher anfangen zu arbeis ten, bis die Sache entschieden ift, und wäherend des Abdrucks wird es immer noch Zeit senn, selbige nachzuschieden. Mein gewöhnliches Bogenmaß werde ich wohl nicht übersschreiten können.

Rant fagte mir etwas von einem haustiden Ungluck, bas Sie mit Ihrer Caffe gehabt hatten; habe nichts weiter davon erfahren können. Gefest auch das ärgste, so schenke Ihnen Gott nur Gesundheit; Er kann alles in triplo ersehen. So wenig Gewinn es für den Thater seyn wird, so wenig mixflicher Schabe für Sie. Am Ende dient alles zu unserm Beften.

269. An 3. g. bartinoch.

Ronigeberg ben 64 Det, 1790.

Seliebtester Freund, ben auten b. M. erhielt ich Ihren dicken Brief des Abends; Dofprediger Schult habe ich selbst eingehändigt wie auch Prof. Kant. Ersterer hat mir seine Antwort gestern zugeschickt. Kant dersprach selbst zu antworten. Sie haben hohe Zeit gehabt zu schreiben; weil fich Rander in der Beit wie ein Gott aus der Massine gemele. det und bepnahe das ganze Spiel verdorben hatte. Ihr Grund, daß Sie vorzüglich im Stande wären, den Absah des Werts zu verstreiten, war ein trefsiches argumentum ad hominem, und ich wünsche, daß Sie die Brant davon tragen, mögen. Gegen Partung habe ich gearbeitet, gegen meinen Gevatter will und mag ich nicht, wird auch nicht nothig sepu.

Aber am Michaelstage war bie Krenbe noch größer. Wie abgerebet, fam ein Dack som gandsmann und Gevatter in Weimar, gleich einer mit Menfeln geftopften Bans mir in bas offene Daul geflogen. Die Menfel waren ein afferliebstes Bandden in amen Theis len bon 24 Briefen, bas Studium ber Theo. logie betreffend, ein Manuscript einer bereits im Drud ericbienenen merfwurbigen Schrift bes nunmehr fel. Superinbeuten Bieben, mel der and einem munberbaren Bud Chebilab. bom bem ich mir feinen Begriff machen fann, aber barnach ringen werbe, eine Reibe bon Erbbeben weiffagt bis 1786, woburch 7000 Derter am Rhein ju Grunde geben follen. Das erfte if am Enbe Sebruars wirflich eingetroffen, und die Ungeige babon bat er im borigen December an bie Regierungen ju Braunfoweig und Dannover gethan, bas nachfte ift auf ben 28ten b. D. feftgefest, und bie Bis

rerung scheint auch diese Erfühung wahrscheinlich zu machen. Das wichtigste für mich ist
rine kleine Abhandlung über die Hieroglyphen
und ihre Sprachkunk, welche der Autor sich
tühmt in sechs Jahren herausgebracht zu haben, die Construction und Austösung aller Dietöglyphen. Der ganze Anoten beruht aber auf
dem Buch Chevilah, welches für mich ein
Wunder aller Wunder ist, und nach deffen
Begriff ich mehr schmachte als nach der Eritik der reinen Vernunft. — De es wirklich so
ein Buch unter dem rabbinischen Wusse geben
sollte, weiß ich nicht. Allenfalls fragen Sie
doch Ihren Becker, oder Ihren neuen Rector
um in VVolisi Bibl, Rabbin. darnach zu suchen.

Ich mag gar nicht ber zweite Ueberfeter senn, und meine Arbeit ift gar nicht verloren. Darum schreibe ich Ihnen eben, und Sie kommen mit einem Eremplar ber Uebersehung bavon. Ob mein kleiner Anhang Ihre Erwartung erfüllt hätte, weiß ich auch nicht. Vielleicht verwandelt sich der erste Embryo in ein Bändchen freymuthige Briefe die natürliche Religion betreffend. Dier wird das Gerückt immer allgemeiner und wahrscheinlicher, daß Rachbar Stark die freymuthigen Vetrachtungen über das Christenthum geschrieben, und auf die war meine Uebersehung haupesächlich gemünzt.

Ein wenig in biel Sicherbeit icheint boch an Ihrem Berluft Unlaß gegeben au baben. Dielleicht Lebrgeld, ein funftig größeres Uebel an berbuten. Gott ichenfe Ihnen gute Befundheit. Empfehlen Sie mich Ihrer Gemablin und erwiedern Gie mein Andenfen bem Chronifenfdreiber. Er wird and im Merfur angemeldet werden. Werben Sie bort mader für meinen Freund Wegel ju feinem Roman. Geben Sie bem herrn Rhobe ein paar Oderfiein mit. Gie fcheinen auf Rlop. foct gewirft an baben und ich bin Willens ibm ein Billet bour ju fcreiben, wenn ich bem Clandins antworte. Werben Sie Berleger bon Rant, fo forgen Sie, baß ich ein warmes Eremplar befomme. Bielleicht bilft es au meinen Briefen in Petto. Und biemit Gott befohlen.

270. In Rlopftod.

Ronigsberg ben 15. Dit. 1780.

## Sochffguehrenber Berr,

Mann bom Berge bin ich, ber bie 2 Scherflein ausgefertigt hat. Mache mit bem Betenntniß meiner Schuld ben Aufang, weil eben die Grunde, für den Aundbaren Riemand ein Anonym zu seyn, mich zu einer individuellen Ertlarung gegen einen Mann von Ihrem Ramen und Berbienft bestimmen.

Ihre Orthographie tam mir wie bes Micibiabes bund bor, und hatte allen meinen Benfall als ein politisches fascinum, als ein magifder Calisman, ben unumgangliden Reid au besprechen und bie Berlegenheit eines lebenben Schriftftellers gegen feinen Enfathins Enper ju buffen. Daber machte ich mir fein Semiffen, biefe materiam publicam privato jure ju bebaubeln, als ein portreffliches vehiculum, meinen alten Groll gegen unfere and politifden Reformatoren andinlaffen, weide nichts in glanben empfehlen, als mas :Ad boren, ober mit Sanben greifen laft. Rach bem gewöhnlichen Schidfale ber Ginflej. bung aber ift bie Sache felbft pars minima sui geworben. Anfang und Enbe zeigen menigstens, baß es mir eigentlich nicht nm Dre thographie ju thun gewesen.

In Ansehung der Grundsage, worauf Ihre Orthographie beruht, bleibt noch immer mein Unglaube und Stepticismus in salvo. Meine Sanptzweisel fließen aus der allgemeinen Theorie der Sprache, welche ich größtemtheils der unseligen Muhe, die mir Reden und Schreiben macht, zu verdanken habe. Meine Kenntniß der Muttersprache geht nicht weiter, als, Ihre und Anderer Ueberlegenbeit bewunbern und ungefahr beurtheilen ju tonnen; baher ich mich auch mit fremben Febern behelfe. Die unfere zu einer gebenebenten Ausnahme von allen lebendigen Sprachen und ihrer Beife zu machen, und die vorgeschlagenen Mittel, diese Ausnahme zu erharten,
find und bleiben für mich angeodieven.

Bollen Sie, höchtzuehrender Herr, mich hier meines Jrrthums, am liebsten unter vier Angen, vorläusig überführen, so wird mir Ihre Zureckweisung sehr willfommen senn, und ich erbiete mich zu einer schuldigen Berbesserung destelben; so wie ich auch von Ihrer Geite die Bisligkeit voraussehe, keine Stellen, welche lediglich die leidigen — aner und Herr - Herr - Sager angehen, zu misdeuten, mir Ihre Freundschaft und den Beweis davon, zich menne das mir einst zugedachte Exemplar Ihrer Meskade, zu seiner Zeit nicht zu entziehen; denn Ihre Oden und Republik besthe ich, sonst nichts, troß meiner Wünsche nach Allem.

Neber ben Ton und die Physiognomie mei wes laconischen Schnabels mag ich fein Bort verlieren, sondern wir wosen beiderseits mit dem weisen Frahprediger der Mitternacht dem Ronnen und Bollen eines jeden seine Andacht und Bothdurft anheimstellen. — "Die Geduld unseres herrn für unsere Seligfeit achten."

Ich habe die Ehre mit der aufrichtigften und ergebensten hochachtung au sepn Meines höchstauchrenden herrn verpsichtetster Freund und Diener Johann Georg hamann, Pachofverwalter.

> 271. Un Berber. Ronigsberg ben 25. Dct. 1780.

Um beil. Dichaelts fam Ihr erwanichter Brief. Das Buchlein murbe fogleich berfofungen; ich habe es aber jum zweitenmale mit boppeltem Bergnugen gelefen und and icon Andere bamit erfreut. Brenne nach ber Kortfebung, bie Gott Lob icon im Mes-Catalog fieht. Das Manuscript bes Rieben fing ich an abzuschreiben, als ich aus ben Samburger Zeitungen erfab, baß es im Drud erschienen. Des Berfassers Resultat über bie hieroglophische Sprachfunft hat mich außeror-Dentlich aufmerkfam gemacht, und ich fann 960nen nicht fagen, wie viel mir baran gelegen, nabere Radrichten, befonbers von bem Bude Chevilah, ju baben. Das vom Erbbeben babe ich fluchtig burchlaufen, mag mich baruber nicht einlaffen. Rant fdreibt bem Berfaffer gang falfche Begriffe von ber Aftronomie Ich forante mich auf die Urfunde und die hieroglyphische 'Sprachfunft ein,

wünschte um alles in ber Welt mehr Ansfunft barüber. Un Ihrem guten Witten, mir alten Mann angenehme Stunden zu machen und meinen Grillen beffere entgegen zu fegen, fehlt es nicht.

Meine Uebersetung bes hume habe ich ad acta reponirt, ba mit kunftiger Meffe eine andere erscheinen wird. Deswegen wird die Arbeit nicht verloren senn, sondern viels leicht zu einem kleinen Bandchen von Briefen, die natürliche Religion betreffend, dem 500 jährigen Geistlichen in Schwaben gedeihen. Dier will man zwerläßig behaupten, daß die frepmuthigen Betrachtungen über das Chriskenthum von Stark seyen. Meine Uebers seinng hatte das größte Augenmerk auf dieset Duch.

Run, der frendige Geist enthalte Siel Rach Ihrer Autorschaft zu urtheilen, thunen Sie mit hiob fagen: mein Bogen bessert sich in meiner Hand — Es mag wohl wahr sen, daß die einzige Kraft der Natur im Druck bestebe.

Ich habe in meinem Flufffeber ein vortreffiches Buch kennen gelernt, bas ich mich
schäme, so spat gelesen zu haben, ich menne die brep Theile von Jrwing's Untersuchungen über ben Menschen. Des Mannes Philosophie und Styl ist sehr nach meinem Gefomact, und ich habe dimidium animae meae barin gelesen.

Der physiognomische Reisebeschreiber scheint mir ein homuncio lepidisimus ju senn, ich habe seine vier Bandchen mit Bergnugen turp. lich wiederholt.

Eben schieft mir mein Nachbar einen Brief, ben Penzei aus Krafau an ihn geschrieben, nm zu melben, daß er den Weibern entsagt, die heil. Weihen angenommen, seinen blanen Nock mit rothen Klappen in einen schwarzen mit Mantel und Kragen, und seine Patron, tasche in ein sehr schönes goldenes Kettchen berwandelt hat, als Ubt (bonae spot einer beträchlichen Pfründe) Bibliothecar und Prossessicher Stoff zum Rachbenten, Waubern, und den Speichelgang zu erleichtern! Wie dem armen Bater zu Muthe seyn mag!

272. An Berber.

Ronigsberg ben 18. Det. 1780.

Derzensfrennd, vor einer Stunde erhalte ich die Einlage, auf die ich mit Schmerzen gewartet. Thun Sie doch Ihr Befies, die arme Rrenzträgerin zu bernhigen. Den usten v. M. erhielt ich von ihr einen Brief voll bittrer Rlagen, aber keine Antwort an Sie. Ich brang schlechterbings daranf, und erlaubte

ibr . falls es ibr Erleichterung fcaffte, Em. Dodwarben bie Epiffel zu lefen. Ben Schreis buna meines Briefes und nachher murbe mir felbit anaft wegen meiner fanbermelichen Sprade bie nicht iebermanns Ding ift und leicht Mifterfand und Mergerniß geben fann. Bie de mich verkanden weiß ich nicht. Sie faat mir rund beraus, baf ich ihren gangen Brief nicht perftanben, und baf fie meinen gang wie berlegen tounte, wenn fie Beit und guft batte. Befest, liebfter Berber, bag Ihrer murbigen Someffer auch im Unmutbe etwas entfabren fenn follte, fo weiß ich, bag Sie fein Sobers priefter Eli find, und bitte es auf meine Rech. unna ju fdreiben. Amen Bege giebt es boch umr ben ber gangen Sacht, Scheiben ober Leiben. Sie fagt nun felbft wieber, bag fe aber feine thatliche uble Begegnung fich an beflagen babe. Alfo bleibt nichts als bie eble Gebuld abrig, und bie wird ibr Gott auch fcenten. 36 will meinen vorigen Brief, fo ent ich fann, wieber aut machen, und bitte um ihre bruberliche und prieferliche Benbulfe, fie balb mit einer fanften Antwort zu erfrenen.

Ihre Preisschrift habe ich mir schon gekauft; Ik Schien mir kein Gelb zu senn für das prächtige Formar. Der französische Litel zum deutschen Lext ift ein Beweis von dem Einfinfte bet: Musterung. And Ihre beiben - Caftal - Prebigten befige ich fcon und wanschete eine gange Posifie bon Ihnen gu erleben.

Romme es mir so vor, ober ist es wirflich, pas die welsche Deduction da la litterature allemands ein vortheilhaftes Licht auf
meine Scherkein jurudwirft, weil ich wirklich
bie falschen Grundsche voransgewittert zu haben mir einbilde? Rennen Sie schon das neue
Gesangbuch, welches 1782 eingeführt werden
soft Das Geheimnis der heiligen Orepeinisteit leuchtet in dieser wässerigen Liturgie wie
das Princip der drep Einheiten im welschen
Orama.

Fragmente einmal zum Ansehen befommen und bente durchgelansen. Meine Gedanken über matürliche Religion sind anticipirt, so wie er mit Ihnen S. 174. 175. II. zu harmoniren scheint. Der Uebergang vom Göttlichen zum Menschlichen dunkt mir immer ahnlichem Missbrauche ausgesetht zu senn. Beide Extreme mussen schleckterdings verbunden werden, um das Sanze zu erklaren, ovola rov onparos und ihren wird das Buch heilig, wie aus einem Menschen der Fürst. Eine konanka ohne Transslubstantiation — weder Leib noch Schaten, sondern Seist. Doch ich mußerst weisen, sondern Seist.

ter gefommen fenn, um mich hierüber erflären au tonnen.

Sabe ich Ihnen icon gemelbet, bag bart. Enoch wirflich Berleger von Rant's Critif ber reinen Bernunft geworben ift, und bag felbige nun gewiß auf Oftern austommen wird? 3ch made mir großen Staat barauf, daß biefer Mann mir in einigen Dingen borgearbeitet ba. hen wird. Humes Essays babe ich wieder burch. gegangen und bin jest ben ber naturlichen Beidicte ber Religion fteben geblieben. Cher. bard's Sittenlehre ber Bernunft habe ich mit rechtem Edel angefeben. Bas fur ein altmo. bifder Rachbeter ift biefer Reformator ber Doamatif! Gelbft fein Styl wie nachläßig! und ber liebe Campe mas fur ein pedantifcher Stuter in feinem Beweis fur Die Unfterblich. feit ber Geele!

Wiffen Sie nicht, liebster Landsmann, ob ber Statthalter meinen Brief erhalten? Ich besorge immer, daß er unterschlagen worden. Claudins hat mir auch noch nicht gemelbet, ob er meine Einlage an Rlopstock abgegeben ober nicht. Wenn ich das Meinige thue, so überlasse ich jedem gern nach seinem Willen zu handeln. Ein Versehen aber in metwer Pflicht beunruhigt mich immer; aber auch keine Antwort ist eine für mich.

Pfenninger hat mir vorigen Sonntag gemeldet, daß R. auf ein Gut des v. D. gezogen ift. Wiffen Sie etwas von dem Zusammenhange dieser Kreuz und Winkelzüge? Geht es nicht mit der Freundschaft wie mit der Liebes Beide find so vieler Leute Verderben und werden aus dem edelsten Wein zu Essig — und aus dem erhabensten Organe die schaalste Schulsücherep.

Dippel ift fürzlich hofhalsrichter ober Eriminaldirector und jüngst dirigirender Bürgermeister und Polizephirector mit dem Titel eines Ariegsraths geworden, wider alle Gedanten und zum allgemeinen Erstaunen seiner älteren Collegen, die mit der Wahl nicht fertig werden konnten. Er hat sich durch seine Ausenbeitung des Erimminalrechts in Berlin einen großen Ramen erworden, und der hof soll dergleichen Juristen in unserer barbarischen Produz nicht vermuthet haben. Ich schweichte mir einen Freund an ihm zu haben. Er geht mit dem neuen Jahre nach Berlin, und waren Sie Prästdent der Afademie, so müßete er mich mit sich nehmen.

## Bon Berber.

Weim ar. December 1780. Liebfter hamann, wenn mich auch nichts zu schreiben triebe, so war es ihre Teuferung, baf Ihre tiebersetung von hume ungebendt bleiben soll, weil sie eis
ne andere angekindigt gelesen. Ich bitte Sie, andern
Sie ihren Borsat: was geht Sie die andere an, da sie
die Ihrige vollendet haben und es eine große Frage ift;
ob sie durch die andere erseht wird. Sie sind als der
berühmte hamann im Merkur beshalb angekündigt
und Sie müssen den Götterboten nicht zum Lügner
werden lassen. Das Sändigen Briefe das Sie nebenan
im Sinne führen, wird noch einmal so schon,
wenn's dem Bersasser der Gespräche als Gesellin zuges
führt werden kann.

Weief voll sauerfaßer Unmerkungen geschickt, aus benem ich sebe, bas ihm und mir vor ber hand gut ift, gesen einander Eiebenschläfer zu werben. Wit meinen Briefen benke ich noch bieses Jahr fertig zu werben, und will's Gott soll ber vierte Aheil die brev ersten kron. Sie habens auch nothig, benn es ist Gott zu klagen, wie linde und leise man zu unserer Zeit einherstreten muß, um nur Raum zu gewinnen, wo man sprechen kann.

Ein sieftiger Canbibat hiefelbst hat sich an die Rlage lieber gemacht in einer Uebersegung und Anmerkungen, und mich um eine Borrebe ersucht. Ich habe es gethan, wehr um den jungen Leuten Muth zu machen und Fleiß unter sie zu bringen, als der Sache selbst worgen. Als des was Canbibat ift, ist bier im Abbesschlafe. Mit

exfler Muße fange ich eine Art. Seminarium mit ihnen an, in dem ich mir aber völlig frepe Sand vorhehalte, so viel oder so wenig zu thun, als mein Muth oder swedere Geschäfte gulassen.

## 273. In Derber.

Ronigeberg ben 1. 3an. 1781.

herzlich geliebtester Gevatter, Landsmann nnb Freund, Das alte Jahr ging für mich mit dem schönsten Abendroth unter und ich war vor Freuden außer mir über den Empfang Ihres trächtigen Briefes. Er goß auf einmal so viel Del in meine Lampe, daß ich mich wie neugeboren fühlte. Rreuzseld und zwen Posmeister waren Zeugen, und ich jug se alle zum Hause heraus, ober würde es vielmehr gethan haben, wenn sie nicht den selbst gegangen wären.

Run der liebe Gott schenke Ihnen einen so frehlichen Anfang als mir der Beschluß gewesen durch Ihren Brief und Ihr Dedications- Exemplar der neuen Preisschrift. Ich habe die Ahndung gehabt, daß mein erkanstes nicht das rechte Exemplar gewesen, das ich lesen sollte; und weil mich Krenzseld mit dem Ortginal de la litterature allemande wiewohl zu spät erfreut, so gab ich ihm auf der Stelle mein erstes Exemplar mit einem argumenta ad hominem, dergleichen mir noch bisweilen

einfallen und ich ungern unterbrücke. Ich fe Ihre Preisschrift hente schon zum zweitenmale und mit eben so viel Anfriedenheit, als ich Verdruß über die zwerföpfige, außerverdentliche gehabt habe: vil est utile de tromd per le peuple, wie die ursprüngliche Aufgabe gelautet haben soll. Das si et non zu krönnen scheint eben so politisch, als die Wendung in die Form: vil est utile au peuple d'être trompé, Mir kommt beides mehr spisssindig als king vor.

Den erften Beibnachtsfevertag babe ich Ihrer lieben Odwester geantwortet, weil es mir wirflich aus ihrer Empfindlichfeit ichien, daß ich in einigen Rleinigfeiten nicht ganglich geirrt, und ich ohne Ruhm ju melben auch ein wenig piquirt war, baß fie meinen gane gen Brief widerlegen tonnte, ber mir nicht leicht geworben mar. 3ch branchte alfo ibr eigenes Bild, bas fie von ihrer Lage recht lebhaft gemacht hatte, um 36r Stillfdweigen und mein Gefdmat ju entschuldigen und fie in ibrem Bertrauen auf die gottliche Borfebung ju befestigen. Daber vermutbe ich, daß ber Mann burd ihre Befliffenheit, feine Stelle ju bertreten und ju erfeten, in eine fo lieberliche Rachläßigfeit gerathen ift; benn ich febe es immer für Acherer an, mit einem franken Daupte ju fompathifiren, bie Schwäche und

Schanbe besselben ju theilen, als selbiges unmanbig ju machen und baburch ju verwöhnen. Eine Macht auf dem haupte eines Weibes muß senn, wenn sie auch nur in einem Schleier besteht, und eine Schlasmuße jum Mann ift bester als eine solche unnatürliche Wittwenschaft.

Auf meine Autoricaft in tommen, fo war's auf Dartinoch's ausbruckliches Berlangen, bas bie Unfunbianna meiner Ueberfebung bes hnme gefchab. Er bat aber feine erfte Erflarung jurudaenommen, ba er bon einer andern Ueberfetung borte, und ich mag ben armen Rranfen nicht bon neuem mit abgemachten Sachen bennruhigen. Gonnen Sie mir bas Bergnagen, welches ich mir ben ber Bergleichung ber beiden Ueberfehungen berfpreche; es foll fur mich zugleich eine Probe fenn, ob ich in biefem Stud etwas Beffetes als Andere ju liefern im Stande bin-Im Grunde ift es mir auch immer lieber, wenn ein anderer bie Dube und Befahr über . fic nimmt, ber Ueberfeger eines verführert. fden Buche ju feon.

Da Ihre Freundschaft so zuvorkommend ift, darf ich Sie kaum erinnern, mich mit einem warmen Exemplar der Briefe zu erfreuen. Keine Ihrer Schriften hat auch hier fo viel Benfall gefunden, und, wo ich nicht vermuthet, ben Laien und Clericis.

Die Frage von den Borurtheilen verdient freplich in einem bestern Licht als dem akademischen, beleuchtet zu werden. Das Bolk wird freplich, je mehr la dupe, desto mehr fripon, und Biele find immer mehr im Stande, Einen, als Einer, Biele zu betrügen. Es bleibt also immer das sicherste und vernünftigste für einen Fürsten, keine Lügen und Betrügereven zu privilegiren. Aber mundus wult — und wären keine Betrüger, die sich einander fürzten, so wurde es für das kleine Banfein der Ausnahmen noch mißlicher ausssehen.

Rriegsrath Sippel scheint seinen neuen Posten mit viel Berdruß angesangen zu haben. Er hat auf seine Rosten nach Berlin geben wollen; der Minister von Gaudi hat ihm aber den Rath gegeben, sich ein paar Monaste erst recht umzusehen auf seinem Grund und Boden, und ihm alsdann einen königlichen Worspann. Paß und 2 Athle. Diaten versprochen.

Heute ftand in der Zeitung ein Kaufmann Berens aus Riga. Carl, ift zweymal durchgegangen, ohne fich um mich zu befummern,
und, ich mag auch weder Hand noch Kuß
rühren, um Nachricht einzuziehen. Sie find

12

perder, welcher fich halt. Berben Sie doch nicht mide, mich zu tragen. Gott vergelte Ihnen Ihre Treue burch gute Freunde und Rachbarn.

274. Un 3. %. Sart Enod.

Ronigsberg ben 8. April Palmfonntag 1781.

herzlich geliebtester Freund, hente Gottlob! die 54 Bande des Boltaire zu Ende gebracht, womit ich den 24ten Janner den Unfang gemacht. Bergeben Sie mir also, wenn ich den Empfang Ihrer beiden Briefe vom oten und 15ten v. M. nicht eher habe bescheinigen konnen.

Mittwoch erhielt ich ben erften Brief in biesem Jahr vom Gevatter Asmus, Donnerstags von unserm lieben Collegien. Affessor aus Sr. Petersburg, und vorgestern die 30 ersten Bogen der Critif ber reinen Bernunft. hatte die Enthaltsamfeit, denselben Tag nichts anzusehen, um mein Pensum im Boltaire bestreiten zu können. Gestern bin ich den ganzen Tag zu hause geblieben, und nachdem ich mich durch zwep Loth Glauberisches Salz zubereitet, habe ich in einem Zuge alle brepfig Bogen verschluckt — im Capitel über das Interesse der Bernunft brach mir der Faben — und ich sollte mepnen, daß es dem Buch

eben so wenig an lefern, als Rlopfocks bentfcer Republit an Subscribenten, feblen mirb. Ein paar Bogen babe ich überhupft. Thefis und Untithefis auf entgegengefesten Seiten liefen, und es mir ju fauer murbe, ben boppelten Saben ju bestreiten, in einem roben Eremplar. Sauber von Drucfeblern fceint es mir auch ju fenn; habe ungefahr ein Dusend in die Augen fallende bemerft. Die Brobe von dem Menferlichen ift febr nach bem Bunich bes Berfaffere gewefen. - Dem Ueberschlage nach follte ich bermuthen, baß es über zwen Alphabethe betragen burfte. Menfolichem Bermuthen nach wird es Auffeben machen und ju neuen Untersuchungen, Revifionen ic. Anlaß geben. 3m Grunde aber mochten febr wenige Lefer bem icholaftifchen Inhalt gewachsen fenn. - Mit bem Fortgange machet bas Intereffe - und es giebt reigenbe und blubende Rubeplate, nachdem man lange im Sande gewatet. Ueberhaupt ift bas Wert reichhaltig an Aussichten — und Sauerteige au neuen Gabrungen in- und außerhalb ber Bacultat. Doch weil fich bas Schickfal keines Buchs zuverläßig vorber benten läßt, fo wunfche ich wenigstens ju bem warmften Abgang, nichts von den nothigen Dagregeln bes ben gelehrten Berolden ju verfaumen, und dante får bas anticipirte Bergnugen mit febn3

fichtiger Erwartung bes Endes und bes Gangen, som Bogen ob bis gur Borrebe.

Lese jest Joh. Millers Geschichte ber Schweiß. Der Berfasser ist ein Freund unfers Kraus. Es ist so grauerlich, schauerlich und entzückend beschrieben, als das Land selbst. Le procès des trois Bois — Londr. 1780. p. 192. gr. 8vo. mit einem großen Aupser habe auch anzuguden bekommen, vermittelst eines Durchreisenden. Eine der consiscabelsten und seltensten Schriften, welche eben nicht 6 Dukaten werth ist. Ich zweiste, daß es von Linguet geschrieben, vielleicht von eben dem Versasser des partage de Pologne. Der Unsang frappirt; aber je weiter man liest, dess ernundender, ecker —

herber hat mir feine Preisschrift jugefchickt. Er wird je alter, besto milber und reifer. Ich warte mit jedem Posttag auf fein zweites Bandchen von Briefen.

275. An Berber.

Ronigsberg ben 27ten Upril 1781.

Derzlich geliebtester Landsman, Gevatter und Freund, Der Maischein hat sich mit dem Georgentage eingestellt, und ich schmachte nach Nachrichten von Ihnen. Endlich habe ich auch den ersten Brief ans Wandsbeck in diesem Jahre vor Aurzem erhalten, wo man sich auf ein Kindtaufen im Mai ebenfalls gefaßt macht. Der Abwechellung wegen wunschte ich Ihnen ein Frankein und bem armen Asmuß ein Mannlein; der Art wegen verdiente
doch auch der Name erhalten zu werden.

Von Rant's Eritik der reinen Vernunft habe ich die ersten 30 Bogen durch des: Berlesgers Borforge erhalten, und warte: mit jeder Post auf Aufang und Ende. Sie, cals ein alter Zuhdrer, werden ihn vielleicht besser verssiehen. An kefern wird es ihm so wenig als der Gelehrten Republik an Subscribenten sehlen; aber eben so wenige, die ihn fassen werden. Alles scheint mir doch auf ein neues Organon, neue Rategorien, nicht sowohl scholassischer Auchitectonik als skeptischer Taktik binauszulausen.

Rrans hat ben 5ten b M. pro receptione ben ersten Theil seines Meisterstuds abgelegt de paradoxo: edi interdum ab homine actiones volontarias, ipso non invito solum, verum adeo reluctante; ift aber mit ber andern, wichtigsten Salfte ins Stecken gerathen und kann nicht von der Stelle kommen.

Der gestrigen Post zufolge, ift Stark burch Botebam burchgereist, whne angehalten worden zu seyn, unterdessen bort mie hier bas Gerucht augemein gewesen, baß ber Ronig die Rengeitebe haben wurde, ihn vor fich Rusen zu

vatter, bin ich neugierig ju erfahren. Ich habe sapienti sat gesagt über bas transcendentale Geschwäß ber gesestlichen ober reinen Bernunft; benn am Ende scheint mir alles auf Schulfüchseren und leeren Bortfram hinauszulaufen. Bin im Begriffe, ben Lode, und hume's Treatise on human nature zu findiren, weil mir felbige als ein paar Quellen und die besten Urfunden in diesem Felde vorfommen.

Richts scheint leichter als ber Sprung von einem Ertrem jum anbern, und nichts fo fcwer als ihre Bereinigung ju einem Mittel. Ungeachtet aller meiner Rachfrage ift es mie nicht möglich gewesen, bes Jordanns Brunus Schrift de Uno aufuntreiben, worin er fein principium coincidentiae erflart, das mir Sab. re lang im Sinne liegt ohne baß ich es weber vergeffen noch verfteben fann. Baren Sie im Stande, bas Buch bort aufzutreiben, fo nehmen Sie fich vielleicht die Dube, es mir an Gefallen burdaulefen und mir einige Rache richt von feinem Inbalte mitzutbeilen. Diefe Coincidens fceint mir immer ber einzige gureidende Grund aller Biberfprude und ber mabre Broces ibrer Anflosung und Schlichtung, aller Rebbe ber gefunden Berunft nub reinen Unvernunft ein Enbe au moden.

de Claubins what:: meinen: Briefe ani Rioskod abgegeben und mit voriber banb fatt einer. Untwort feinen Gruß übermatht, mit bem. ich gern ufürlieb nehmen mill. Ein Delblattden bes Eriebens ift mir foftlicher ale bie palme uphilis, ben terrarum; dominiae production ... Im lesten Bande bes driftlichen Magazins follen: Die afremutbigen Betrachtungen abet bad Chriftenthum ibeurtheilt: fenn. Bie. bad augeht, begreife ich nicht. Burfv erzählte mir, dag Jerufatem eben fo bente und biefes Buch allen abrigen Schriften bed Starf, bomiebe. Bill es pode einmaf:lefen a weil es mir aut Meherfebung . bed . Doine : ben erften Mulafinae. geben je tab bas Urtheil, eines antem Manues end Daufand Breutfelby bebofich Ibeenseme pfiehlt. Enfreuten Sie mich bald mit idriftlichen und gebrudten Rachrichten. Berben Sie nicht mube ... Abren alten Frennte ju tragenge: 36 bente alle: Morgen und Abende an Sie und Clandingie ben ich Ibnen perbante. Stellen Die fich misten Lage vorge beffer Gevatter ja fo versteht sich von felbst, daß mein Briefwechsel auf teinerlen Urt for Gie intereffant fenn fann: ber Ihrige aber ift Del fie meine glemmenbe Lampe.

Richts wie reben, nichts wie fcreiben, iff fur mich ein troden, unnubes, mußiges Ding.

Leben ift actio. Diefes Gefahl ift mein Tob
— aber auf biefem Gefahl beruht auch bie Hoffnung meines Lebens, fo lang es Gott erhalt.

# 276. Un Berber.

🛪 💢 - 🤝 dnigsberg ben 10ten Mai 1781.

Run, mein alter ewiger Freund, Tanfend Gind zu Ihrer Quasimodo-Theodora. Sabe vor Freuden und Zittern Ihren Brief faum zu Ende gelesen. War den ganzen Quasimodo-Sonntag mehr in Weimar als hier zu hause, und murmelte dem heil. Georg manche bong verba unterm Bart, den Maischein gedeihen zu lassen. Aber daß der Termin so mathemotisch nach Ihrem Almanach eintressen sollte, wollte mir nicht recht zu Sinn. Nun der Geber erhalte und vermehre unsere Freude zum Vorschmack seiner höheren Liebe und ihres trauscendentalen Genusses.

Da fam Rreugfeld und empfing die gute Botichaft aus der ersten hand — und wie Ihr Liebesbrief fam, faß ich über Kant's Erittle; daber mir jenes Benwort auffließ.

Run, Ihr liebes Buch foll mir auch ein Theodor fenn, ich bente es heute noch zu lesen. Sonntags erhielt ich wieder 18 Bogen von Kant, aber noch nicht zu Ende, welches tamm in zehn Bogen abzusehen ist. Ein so

eorpulentes Buch ift weber bes Autors Statur noch dem Begriffe der reinen Bernunft angemessen, die er der faulen = meiner entgegensest, welche die vim inertiae und bas Verem nertige und Absicht liebt.

## 10 Uhr Abends.

Ich habe ben britten Theil zu Ende gebracht. Es verbroß mich frenlich, S. 145.
einen Schriftsteller sine epitheto, J. B. berühmt, angeführt zu finden; unterbeffen boffe ich, daß das Publicum ein wenig bedächt licher als ich lesen wird; und dieß ist die dritte Freude, die Sie mir heute gemacht. Die erste war Ihre Theodora, die zweite Ihr Theodor, und die britte, Eace homo — ein Scherstein meiner armen Muse in einem so reichen Sotteskassen aufgehoben zu finden.

Ich bin neugierig, Ihre Meynung von Rant's Meisterstück zu boren. Als ein gewestener Zuhörer von ihm werden Sie vieles geschwinder übersehen können. Er verdient immer den Litel eines preufsischen hume. Seine ganze transcendentale Theologie scheint mir auf ein Ideal der Entität hinaus zulausen. Ohne es zu wissen, schwärmt er ärger als Plato in der Intellectualwelt über Raum und Zeit. Hier ist wirklich Sprache und Lechnologie die deipara der reinen

scholaftichen Bernunft, und ein neuer Sprung bon Lock's tabula rasa auf formas et matrices innatas. Beibe irren und Beibe haben recht; aber worin? und wie weit? ift auch hier Rhodus et saltus.

Hume ift immer mein Mann, weil er wenigstens bas Principium bes Glaubens veredelt und in sein System aufgenommen. Unser Landsmann wiederkaut immer seine Causalitäts. Sturmeren ohne an jenes zu gedenken. Das kommt mir nicht ehrlich vor. Dume's Dialogen schließen sich mit der judischen
und platonischen Hoffnung eines Propheten
der noch kommen soll; und Rant ist mehr
als ein Kabbalist der einen sich zur Gottheit
macht, um die mathematische Gewisheit sestzusesen und zu gründen, die Hume, mit
Ausschließung der Geometrie, mehr auf Arithmethis einschränkt.

Da ber erfte Theil zu Enbe ift, nehme ich mir jest die Muhe, mir ein Schema von seinem Inhalt anszuziehen, und traue keinem Blick des Sauzen, so bigig ich auch selbigem nachjage ben jeder erften Lectur — um vielleicht das Werk recenstren aber nicht beurcheilen zu können — wenigstens nicht nach philosophischem Schrot und Korn. An solchen Kunftrickern wird es so nicht sehlen. Ich warte mit Ungeduld auf die Humische Ueberke.

hung. Au meinem: guten Willen foll es nicht feblen, die Ankundigung des Merkurs zu rechefertigen. Mebrigens lieber schweigen als unnuche Worte verlieren. Ohne Roth der Neberseher humischer Zweifel zu fenn, sobald ich weiß, daß ein anderer ehrlicher Mann damit etwas verdienen will, ist auch meine Sache nicht.

... Dun, liebfter Gevatter, ganbemann und Rrennd, Ihr unvollendeter Brief - und Rachrichten bom Laienbruder, und bas Buch des erreurs et de la vérite! Bu Ihrer Beruhigung muß ich Ihnen noch fagen, daß es mir ceteris paribus nicht besser als Ih. nen, fondern vielleicht arger geht in meiner öffentlichen Lage, und ich nichts anderes als erizur zui anigur dem öffentlichen Uebel entgegen ju fegen weiß. Dir find bie Banbe fo gebunden, baß ich nichts bin und unter lauter Urfurpatoren leben, und ben ber Rolle eines Bruti beforgen muß, ein mahres Brutum generis neutrius ju werben. Alles reißt en roi ben Schein bes Rechts an fich und wirft fic jum Defpoten auf, und ichlummert; wie ber welfche Geschmack, auf feinen gorbeern ein. Bas bas tollfte ben ber Sache ift, fo ift mein Fall von der Art, baß ent, fich gar nicht augenscheinlich machen, lagte: benn ein Berfuch, diefes ju thun, ift amir icheuer au

stehen gekommen, und es thut mir noch in meiner Seele leid, den lieben Capellmeister damals mit ins Spiel gezogen zu haben Es ift aber nicht möglich ohne Erfahrung flug zu werden. Natur und Runst haben einen Sang, der sich nicht träumen läßt und a priori nicht eingesehen werden kann. Unterdessen lebe ich der sesten Possung, daß sich das Ende von allem zu Gottes Ehre entwickelt — und was ist eine größere Ehre, als die, unser Slück durch und wider unserer Feinde Willen hervorzubringen? Dieß ist der wahre lapis philosophorum in unserm pater noster: Fiat voluntas tual womit ich Ihnen und mir selbst eine gute Racht wünschen will.

277. An 3. 8. Sartined.

Konigsberg ben 31. May. 1781.

Derglich geliebtefter Freund, seit bem 6. huj. von der Eritik nichts erhalten, warte auf Anfang und Ende. Gestern habe ich gehört, daß schon zwen Eremplare in der Hartungschen Buchhandlung wirklich hier gewesen seyn sollen, welches ich mir aber kaum vorstellen kann, weil Rant auf Berlangen seiner Juhörer und die Nachricht, daß Hartung wenige Eremplare mitbeingen wurde, einen Subscriptions. Zettel herumgeben lassen, auf dem Here Courtan selbst auf zwen Eremplare subscribirt, und

beren Anzahl auf 75 bis 100 berfichert wird. Benn bas in Deutschland so geht wie hier, so wunsche ich Ihnen von herzen Gluck, und daß die Auflage farf genug seyn mag ben ersten Anlauf zu befriedigen.

Diesem Anschein nach, werden Sie nicht nothig haben, das Werk ausposaunen zu lafen. Mein Antheil an Ihrem Interesse, und meine in der Erfahrung nur zu gegründete Besorgnis, daß auch die besten Werte Schiffbruch leiden können, hat meine Aeußerung verunglimpst. Ich habe den ersten Theil noch einmal durchstudirt und sinde wirklich, daß der Inhalt den Fähigkeiten sehr weniger Ropse angemessen ist — und daß man den Autor zu übersehen im Stande seyn muß, wenn man von ihm Rugen und nicht Nachtheil ziehen soll.

Bon hume's Uebersetzung ift nichts im Meffatalog zu finden, warte daher mit deffo mehr Ungeduld, da ich herrn Spener gebeten, mir deshalb Nachricht zu ertheilen. Kant muntert mich zur Ausgabe auf, ohne zu bedenken, daß ich den englischen hume nicht übersetzt zu liefern im Stande bin, ohne dem preußischen zu nahe zu kommen, und das Speer gegen die ganze Transcendental. Philosophie und sein Spstem der reinen Bernunft zu brechen.

Sobald ich das Sanze habe, und alles wiffen werbe, erwarten Sie meine Entschlies fung. Wenn ich den Ueberseter erfahren könnte, hatte ich Luft an ihn selbst zu schreiben wegen seiner Beplagen, die er versprochen seiner Arbeit benzufägen, nicht meinet sondern des Publici wegen, damit es an meiner Arbeit nichts verliere, noch woran zu furz käme.

Bas fagen Sie aber jur Nachricht und Fundationsgeseten von der Deffauer Buch. handlung der Gelehrten?

Gott fegne die Buchandlung und laffe alle Ahitophels zu Schanden werden! Sie mogen Recht haben wie sie wollen: so liegt etzwas in meiner Ratur, das weder an Fürsten noch Gelehrten den Kaufmannsgeist ausstehen kann. Was Sirach von einem Lehrer sagt, der pfligen muß und die Ochsen mit der Geistel treibt, gilt auch hier. Gestern schrieb mir ein schoner Geist: "ich habe diese Messe das Papier gekaust"— das hat mir den ganzen Abend in den Ohren gesanst und mich übel ausgerdumt gemacht.

278. In Berber,

Ronigsberg ben 3ten Juni. 1781.

Serglich geliebtefter Gebatter, ganbemann und Freund, 3ch muniche zuvorderft bag fo

biel Gegen ale Rinbe: und Freude Meer therfanbenen Bfingkarbeit machfolgen, moge. "Diet iff alles manfeftis und leichentalt. Die Rech menter find andmarfdirts wir baben noch am gefrigen Ubend beigen muffen. Der Der enrius in ben Betterglafern flebe mie Blen und die Sonne lächelt wie der: Wik: eines Inrannen in fein Ranfichen. Dach einem falten Dai machten wir und auf einen naffen Stunt Rechung, - und ich warte von Boft su Boft auf Rant's erfe und lette Bogen ..... Meine erfte Frage, Die ich benm Anfange biefes Briefes in petto batte, war nach ber glacklichen Mntter und Cochter in ber Bochenfube. 36 tappte: wie ein: Blinber mit banbens: und gleich einem, Bartholomans Leiftagitt anf Beben berunt, weil ich immer mischtef bermuthe, wo, bem himmel fen Dant, beil und Wonne ift. In Diefem Sanmal non Gebaufen ericbeint ein Boftbote auf bem Gebof. te - mit einem Bact! ruft Dichel. fchice ibn entgegen in ber feften Bermuthung einer Sendung bon Berlin, ma Raut's Berf gebruckt wird. Dein, forent Dans, iffi bon Weimar. Run fam ich ans aller Berlegenbeit -

Rein Vogelschießen ift mit so einem Enmult gefenert worden, als Ihre heilige Kamilien-Silhouetten. Gruppe, und Ihr Rachbar ObeOberon fann seine otia liberrima nicht mie bem Golb Arabia und ben Rleinoben Saha vergleichen, als mir Ihre Pfingstgabe ein taalider Spiegel, Siegel, Symbol alter ba. vidi feber Freundschaft und Ereue fenn mirb. Steben Sie boch wie ber pontifex maximus binter bem Stuble ber apofiolischen Mutter. firche. Und die liebe fleine Beerde mit ibren Schmetterlingen und Maifafern!

Dier wird eine große Ochuffel mit Ochmant und Glums aufgetragen, welche ber Mutter Schwefter, eine arme gandfrau, mitgebracht bat. Ohne Glauben find Diat und Moral nichts als Quadfalberenen, und mit biefer Beiftes . Tinctur laffen fich alle Steine bes Unftoges und Relfen bes Mergerniffes - wie Schaumgerichte berbauen und auflofen. Ihr Dagen fceint auch biefen alten milben Bein nothia zu baben.

Sie forgen, liebster Berber, fur meine Gesundheit und Erhaltung. Sier mochte es and wohl heißen: Arat, hilf bir felber. Dein Schwindel, Gott Lob, icheint mit den Sabren eher ab als anzunehmen. Wo Sie Ihre Beit ber nehmen, alle Arbeit ju bestreiten. begreife ich nicht. Dich verberbt eber ju viel Bequemlichfeit, ju viel Rube und Duge; benn im Grunde babe ich weber Gefcafte noch Berantwortung: und ungeachtet aller Bortheis

.le, bie manden neibifd und eiferfüchtig ma. den, lebt fein großerer iaurerinagovumes, ber ben bem größten Sange jum Arbeiten und Benießen weder eines noch das andere fann, als bin und ber taumeln, wie Roah in feiner Arche. Diefe Angft in ber Belt ift aber ber einzige Beweis unferer heterogeneitat. Denn fehlte und nichts, fo murben wir es nicht beffer machen, ale die Beiden und Transcendental - Philosophen, die von Gott nichts miffen und in die liebe Datur fich wie bie Marren veraaffen; fein Beimweh murbe und anwanbeln. Diefe impertinente Unrube, Diefe beilige Onpochondrie ift vielleicht bas Rener, womit wir Opferchiere gefalzen und bor ber Känlniß des laufenden seculi bemabrt werden muffen.

Bergeffen Sie nicht Ihr "nachftens baru. ber ein mehreres"; benn ich nehme an bes Mannes Schicksal ben innigften Mntbeil. Wenn die Furften alle folche find, vielleicht ohne ihre Schuld, fo find alle Babrbeiten, die man ihnen fagen fann, verloren, und man fame vielleicht weiter, die Bahrheit ju thun, ohne fie ju fagen; benn es bat mich immer gebaucht, daß unfer redlicher Rreund im ersteren zu weit gegangen und im lettern ju fury gefcoffen. Gie fennen bie Biberfpru. de in feinen Urtheilen; und baraus laffen fic abulide in feinen Dagregeln vermuthen.

Der Sephästion soll hier die Rolle eines Orthodoren gespielt haben. Das er Verfasser der freymuthigen Betrachtungen seyn muß, ist ausgemacht; denn eines der ersten Exemplare ist an den Ranzler von Rorff gekommen, der sein entschiedener Mäcen ist. Dieses Exemplar habe ich aus erster Dand zu lesen bestommen; und din eben so erstaunt gewesen als Sie, weil ich den Verfasser gar nicht darin erkannt hatte.

Sie bekommen vielleicht, liebster Gevatter, biefen Sommer einen Landsmann zu sehen, ben Rriegsrath Pippel, der im August nach Berlin geben und vielleicht einen kleinen Ausftug machen wird; wiewohl er mir verboten, Ihnen einen Winf zu geben. Um des himmels willen, denken Sie nicht an die Lebensläufe; benn daß er wenigstens großen Antheil daran hat, ist wahr.

Als Verfasser bes Buches des Erreurs
ist mir ein Kanfmann ju knon genannt worden.
Der Schritt von den transcendentalen Ideen
bis zur Damonologie scheint nicht weit zu
fenn. Ich habe während der Zeit Locke's Versuch über den Verstand in Costes Uebersetzung
gelesen, zum erstenmale, mit viel Zufriedenbeit; vorzüglich das dritte Buch, von der
Sprache. Ich habe mich an dem Anfange
seiner Vorrede recht geweidet, wo er seinem

Lefer fo viel Freude municht, als er benm Schreiben gehabt, und bas Bergnugen bes Nachbenkens mit ber Jagd vergleicht.

Berger practicirt in Graudenz. Ich habe feine Antediluviana gelesen, auch wie im Swedenborg einige außerordentliche Eindrucke gefunden, aber mich an dem aufgewärmten Rohl vereckelt. Dahn's theologische Schriften find mir eben so unausstehlich, ohngeachtet ich von Jahr zu Jahr an seiner Postille fortsahre mich zu erbauen. Ihr Andrea ist ganz nach meinem Perzen; aber mit dem lieben hemsterhuis, von dem ich nichts als Ihren Anhang gelesen, will es gar nicht fort; versiehe nichts von seinen Perihelien und Cometen Revolutionen.

Dartknoch wunscht mit mir in die Wette die Vollendung Ihrer Urfunde. Vorige Boche sind mir die zwen Berichte nebst dem Plane zur Deffauischen Buchhandlung in die Pande gerathen. Absicht und Anlage scheinen gut zu seyn; ich habe aber ein gewaltiges Vorurtheil gegen Sandel und Wandel für Fürsten und Gelehrte. Wezel schreibt mir auch diese Wesse Papier gefauft zu haben. Die Ibee eines solchen Lumpenhandels hat mir einen niedergeschlagenen Abend gemacht. Wir Gelehrten sollten wie die Spanier benten; mit der Feber hinterm Ohr,

wie jene mit bem Degen an ber Seite — besonders die Romansteller.

١

Meine berehrungswürdige Gonnerin, Freundin und Gevatterin,

Gott erhalte und vermehre bie Beichenfe und Unterpfander feiner Liebe! 3ch babe Ihnen nichts als Bunfche zu fagen, von beren Erfullung mein ganges Gluch bes Bergens abbanat. Die Meinigen find Gott Lob alle gefund, und ich habe mich auch bon einem angstlichen Schwindel ziemlich erholt. Grunde ift unfer großtes Rreut theils Rinderen theils Ungezogenheit. Ich bitte aber recht febr, diefe fleine Bertraulichfeit fur fich zu behalten, bon einem Anaben in feinem funf. gigften. Boft = und Logenzeit gebieten mir auf einmal abzubrechen. Ich fuffe Ihnen bie Sande und umarme meine vier fleinen jung. ften Bruber, benen ich an meinem Dichael einen Dofmeifter erziehe.

279. Un 3. g. Bartinod.

Ronigsberg ben 19. Juni 1781.

Derzlich geliebtester Frennd, weder Dr. Prof. Kant noch ich haben bis jest ben Rest ber Bogen erhalten. Ich habe erstern vor acht Tagen besucht, und er schien etwas ungufrieden zu seyn. —

Am Pfingstrage sette ich mich eben hin, um Ihre Einlage nach Weimar zu befördern, als ich bereits Antwort nebst der ganzen heil. Familie in Silhouetten erhielt, und mit einem Geschmack, den man hier zu Lande nirgends sindet; alles in Lebensgröße. Die Mutter sist auf einem Stuhl und hat den jüngsten Sohn auf dem Schoß, der eine Puppe mit einem Reiter vor sich hat. Der Water sieht hinter dem Stuhl. Der ätteste hat einen Maikafer am Faden, mein Pathchen einen Schmetterling gefangen, nach dem der dritte mit einer Flinte lüstern ist. Rurz es ist eine lebende und redende Eruppe.

Das Buch Chevilah ift nun auch heraus gebracht. Nichts als ein ziemlich gemeines Werk, welches Sie vermuthlich auch in Ihrer Sammlung besigen werden: bes R. Meir El-Rabbi Hispani semitae fidei. Wie Ziehen in diesem alten Eroster die hieroglyphische Sprache hat entdecken können, begreife ich nicht.

Alles was ich von ber hiefigen Subfcription auf Rant geschrieben, ift akademischen Bind; so viel mahr, daß ber Ranterische Buchladen 50 Eremplare bestellt hat.

Charaftere beutscher Dichter und Profaifen in zwen Banben, ben Bog, habe ich heute burchgelaufen. Die Vermuthung, bag Bahrbt

ber Berfaffer fen, scheint mir nicht ungegrundet. Er fieht wenigstens nicht barin. Ich bin als Controleur auch controlier.

280, An Joh. Cafpar Safeli. Ronigsberg ben 22. Juli 1781.

- Die Anzeige von la Verite retablie im chrift. Magazin hat mich so unruhig nach dem Berke gemacht, daß ich bennahe Lavater darum angesprochen Auch diese Reugierde ist befriedigt, und leider hangt unser Urtheil von einem Augenblick, von einem mehrentheils willführlichen Gesichtspuncte ab, daß ich sast an allen menschlichen Urtheilen verzage, oder sie mie Majestätsrechte betrachte und wie der Erzvater Joseph sagen möchte: Auslegen und Urtheilen gehört Gott zu
- Wenn des herrn Zukunft gleich einem Diebe in der Nacht sepn wird, so vermögen weder politische Arithmetiken noch prophetische Chronologieen Tag zu machen; und, menschlich zu reben, wer diesen Dieb verrath, kann sich wenigstens für solche hohe Offenbarungen gewiß auf Satans. Maulschellen Rechnung machen; und das ift nicht Jedermanns Ding. Unterdessen Schildwachen und Nachtwächter ihre Pflicht thun, wunsche ich mir und meinen Kindern einen gesunden, sessen Schlaf mit dem Zusas der Sulamith in petto:

aber mein herz wacht. Diese Wachsamteit bes herzens ist vielleicht eine Tugend, ber wir uns eben so wenig bewußt seyn tonnen, als des Pulsschlages und des Lebens im Schlafe, und die der allein kennt, der sie wirkt und in uns schaft, — der stillen Ruhe abulicher als dem Larmblasen. Auch in Ansehung unserer Erkentunisse und Einsichten ist ein bescheidener Theil der Armuth und dem Reichthum vorzuziehen. —

Dir fommt es kaum glaublich vor, baß Zweifel in Verzweiflung ausarten kann; aber Vorwiß besto eher. Zweifel läst immer etwas mannliche Starke, wie Vorwiß weibliche Schwäche muthmaßen. Zweifel ist auch nicht Unglaube; aber Vorwiß kann eine Folge besselben bereits seyn.

281. An Berber. .

Ronigsberg ben 5. Aug. 1781.

Mein liebster, bester Freund, gestern Abend habe ich einen fleinen Schmauß gegeben, ben ein junger, liebenswurdiger Dr.
von Hogendorp veranlaste, welcher mir von
unserem Landsmanne dem Rapellmeister empfohlen war. Er, sein Bruder, ein Lientenant
bep dem hiesigen Grenadier Bataillon, noch
ein alter Bekannter vom Militar Scande,
hr. von Auerswald, und ein neuer, besten

italienischen Ramen ift noch nicht zu schreihen meif. ber aber ein gandemann bes legten Mablies fel. Andenfens und ein halber Dausgenoffe des Mylord Marechal war, nebst Brof. Rraus, wir ichmausten in meiner Laube, nnb ach anticivirte in Gedanten unfere fammtlichen Geburtstage; benn bie rechte Teper eines jeglichen durfte vermutblich mehr im Beift als nach bem Rleifch gefdeben. Sogenbory ift Dage ben bem Pringen Beinrich gewesen; ein Liebbaber ber lateinischen, griechischen und enalischen Oprache, und ein fcones, hoffe nungevolles Gemache; geht nach Solland, mo feine treffliche Mutter in Saag lebt. Sollte er nach Weimar fommen, fo werben Sie ibn perfonlich fennen lernen. Unfer Rriegerath Dippel ift porgeffern nach Berlin abgegangen mit Unefichten einer abnlichen Ercurfion in Ihre Bluren; in welchem Salle er mir berfproden, Sie auch von mir ju grußen; wiewohl Die lieben Bolitici weber Oflaven noch Berren ibrer Borte find.

heute vor acht Tagen erhielt ich in ber Morgenstunde ein gebundenes Eremplar von Kant. Den zeen Jul- entwarf ich eine Recension en gros, habe sie aber ad acta reponirt, weil ich ben Autor, als einen alten Breund, und ich muß fast sagen Wohlthäter, weil ich ibm fast ganzlich meinen ersten Vosten

. **x** 

ju banken hatte, nicht gern vor ben Ropf fo-Ben mochte. Sollte aber meine humische Ueberfegung das Licht dieser Welt erblicken, so werde ich kein Blatt vors Maul nehmen, sonbern fagen was ich alsbann benken werbe-

Unter ben Reuigfeiten, fo ich gelefen. fieht die Apologie der Apokalppfe, die fritische Gefdicte bes Chiliasmus, beren Berfaffer ich gern wiffen mochte, und bie Apologie ber Bernunft gegen Sailer oben an. Geftern ben dritten Theil von Malebranche's Recherches an Enbe gebracht, ale eine Quelle ber Sumi. ichen Mbilofophie, wie Berfelen, beffen erften Theil nebft Beattie's zwen Banben ich auch burchlaufen habe. Roch liegen zwen Kolianten bes h Thomas Aquinas vor mir, beffen Politif ju lefen mir Belvetius Luft gemacht, ber ibn einen vortreflichen Commentator bes Dacchiavell nennt. Que bie histoire privée de Louis XV. habe ich ju Ende gebracht. Bas fur eine Wirthschaft! was fur eine allerdriftlichfte Majeftat! Aus was fur einem Teige besteht unsere Ratur! und unter welcher Relter fdwist bas menfcliche Gefchlecht!

Rant ift Willens, einen popularen Auszug feiner Eritif auch für Laien auszugeben. Unter bem haufen von gelehrten Sachen die auf mich warten, ift auch feine Theorie bes himmels. Der neue angebliche Planet fcheint anch dabin einzuschlagen. Graf Rapserling gab mir vorgestern Füßli's Waldmann mit, ben ich gestern wieder zurückgeschickt, nebst meinem Urtheil, das er von mir forderte. Die Sprache ist so schweizerisch und mit so viel Stellen und Brocken von Urkunden bespickt, daß man dort zu hause gehören muß; der helb hat immer einen Geschichtschreiber verstient.

Ich habe Ihre theologischen Briefe jum brietenmale angefangen und bin bis jum 40ten gefommen, ohne bisher Bloben für unsere Sh. Aunstrichter entbeckt ju haben. Ihre beiden Abhandlungen in der baierischen Gesellschaft von Römischkatholischen haben mir einen sehr vergnügten Sonnabend gemacht, da fie mir ganz zufällig ben einer großen Leere und Sehnsucht in die Sande geriethen. Sie find sich so unähnlich, und der Ton einer seben ist dem Gegenstande so angemessen, daß man sie eben so leicht für Eines, als verschiedenen Autors Producte erkennt.

Erfreuen Sie mich balb mit guten Rache richten von Ihrem Wohlbesinden, auch vergeffen Sie nicht die Chevilab.

## 282. An 3. 8. Cartinoch.

Ronigsberg ben 11. Mug. 1781.

Berglich geliebter Rreund, Ihre lette 3n. fdrift ben 16 b. D erhalten nebft Einlage von Rleufer: und von Drofessor Rant ein gebundenes Exemplar ben 22ten. Bereits ben 1. Mult eine Recension en gros fertig gehabt, aber reponirt, weil ich eine ungludliche Aufnahme beforate. Nachtheilige Urtheile richten bismeilen mehr ans als vortheilhafte. Sepen Sie alfo megen bes Abfates unbeforgt. Deine wenigen Berbindungen mit Gelehrten find 96. nen befannt. Bleiben Sie alfo Ihrem Opftem treu. Unfere neue Buchbanblung bat nur einige 20 Exemplare gehabt, und aus Berlin bereits noch einmal fo viel bestellt. aber noch nichts angefommen. Db Sartung haben mag, weiß ich nicht.

An Wengand, ber aber gegenwärtig in Solland fenn soll, habe selbst geschrieben, um seine Erklärung zu wissen, allenfalls ben Namen des Uebersehers, am meisten aber worin seine Beplagen bestanden hätten. Sobald ich Antwort erhalte, gebe Ihnen Nachricht davon, und entschließe mich zur letten Durchsicht der Handschrift und Ausarbeitung, daß es zur Oftermesse, so Gott will, fertig wird. Wir haben also noch Zeit. Gold und Silber

verlange ich nicht; wenn ich nur die Defecte meiner Bibliothet erganzen fann. Go viel zum Praambulo.

Ohne mich noch für die Materie bedankt zu haben, denn für idie Form des Bandes habe ich mit dem Ueberbringer liquidirt, wünschte ich doch in die Zukunft und ben bes quemer Gelegenheit mein defectes Eremplar ergänzt zu sehen zu meinem Privat. Gebrauch, wozu das Dedications. Eremplar zu schade ist. Denn kommt es zur Ausgabe des Hume, so werde ich, wie Sie leicht erachten konnen, Kants Eritik aller speculativen Theologie, welsche ein Hauptstück seines Buchs ausmacht und vorzüglich ausgearbeitet ist, cum studio et labore durchwühlen muffen, unterstreichen, marginiren und obelistren.

Ich habe seit vierzehn Tagen angenehme Berstrenung gehabt durch ben Besuch, ben ein junger herr von hogendorp seinem altern Bruder, einem hiesigen Lieutenant abgelegt. Er war an mich vom Rapellmeister Reichardt abbressirt und ist gestern wieder abgegangen nach dem haag, wo seine Mutter residirt. Sein Bater ift in Batavia und Schriftseller, hat unter andern einen Roman Sophonisbe, geschrieben über die Inoculation, den ich nächstens erwarte. Ein liebenswürdiger, hoffnungspoller Jüngling von 19 Jahren, der sein Las

teinifc, Griechifch, Englifch ze. mit vielem Borte gange treibt.

Rant rebet bon einem Auszuge feiner Eritif in popularem Gefcmad, Die er fur Die Laien berauszugeben verfpricht. 3ch munichte febr, liebster Freund, baß Sie fich nicht abichrecken, wenigstens feine Gleichaultigfeit gegen ihn merfen ließen, und fich um feine fernere Autorschaft, so viel fich thun laft, au befummern ichienen. Wenigstens ift et bona fide mit Ihnen ju Werf gegangen und fcmeichelt fic bamit, baß je alter fein Bert werben, befto mehr lefer finden wird. Der Bug von ber Dichaelismeffe wird Ibnen Line geben und bielleicht Unlag - etwa eine fleinere populare Schrift ju Ihrer Schadloshaltung bon ihm ju bitten, und ihn mit reinem Bein au berauschen ober aufzumuntern gu einem fleinen Buch, bas mehr nach bem Gefdmad bes Dublici ift; benn- biefes mar ju abftract und zu foftbar fur den großen Daufen.

283. Un 3, g. Reicharbt.

Ronigsberg ben 25. Mug. 1781.

Sochstauehrender herr Aapellmeister, gands. mann und Freund, heute ist meines lieben Gevatters. Dreftes und seines jungsten Sohns in Weimar doppelter Geburtstag, den ich nicht besser zu fepern weiß, als mit einem

schriftlichen Denk und Merkmal meines, mir im Geift und Gemuth immer gegenwärtigen Eindrucks und Einflußes Ihrer wohlthätigen Freundschaft, die mir — haec otia fecit, unster benen ich übermorgen mein 52stes Jahr mit Gottes hülfe antreten werde. Ungeachtet bes bisherigen Stillschweigens in Poeste und Prosa, ist unser herz desto lauter, und der kleine hain Mamre ein Zeuge manches hustenden und stammelnden Gesprächs auf Ihre Rechnung und Ihres Inhalts — wie eine ansgeschüttete Salbe.

Der Rachtrag bes Bandebedischen Sted. briefes sine die et consule hat mir mehr Bergnugen gemacht, als wenn ich ihn bamals erbalten batte. Rach mehr als einem Rindelbier, bas unfer Usmus, wie feine eigenen, and \*\*\* gemelbet, war es mir febr willfommen, endlich einmal zu erfahren, baß \* - \*\*\* Dochzeit gehalten, woran ich hatte ameifeln tonnen, weil ber Referent ben ber erften Schwangerschaft fich eines Runftworts aus ber Baibfprache bediente, woraus fich Berftoß gegen bie Rirchenpolizen hatte vermuthen laffen. Es ift mir um feine Rachfolger meines Benfpiels zu thun, und ich giebe ben papiftifden und herrnhutifden Guf. und Sauerteig immer fener niebertrachtigen Politif por, burch Libertinismus bie ebelfte Rabrif zu entweihen, worüber ber eiferfüchtia. fe Monopolgeift ausschließend malten follte. Die unmittelbarfte icheuslichfte Folge qu'on prie comme on veut - jeigt fich wohl am ftarfften bort an ber Quelle. Das Wort: hamo sum - bleibt immer bie fdwerfte Aufaabe, das tieffte Rathfel fur ben sensum communem, befonders ber Motentaten, bie bon Gottes Gnabe - und nun pollends burch bas Berbienft und bie Burbiafeit ibrer Abilofopbie Die lette Delung befommen haben, und eben fo leichtsinnig, wie Ruben, ihre erfte berfcher. gen fonnen, aus fophistifcher Unwiffenbeit jener alten Babrbeit und ihrer Eultur, bie Menschheit als bas allerhochfte Urobuct ber Batur und bas einzige Reggle ibrer Majefat au ertennen.

Bon einem aufs andere, bon der Einlage auf den noch angenehmern Ueberbringer zu kommen, so ift es mir eine herzliche Freude gewesen, Ihnen, hochst zu ehrender Freund, diese Bekanntschaft auch schuldig zu senn. Ich habe ihn zwar nicht nach Berdienst und Barbigkeit unterhalten konnen, aber doch mit aller meiner transcendentalen Laune genossen, und mir seine in voller Bluthe stehende und fruchtbringende Gesellschaft so schwecken lassen, das ich das Andensen daran durch den fast täglichen Umgang seines ältern herrn Bruders

Bentevegni, fortsete und beide vielleicht — si Diis placet — jur englischen und griechischen Lectur ju initiiren suche. Wunschen Sie ihm eine gluckliche Reise über Beimar — und bev feiner heimfunft seines Bersprechens einge- bent ju fenn.

Bin feft enticoloffen ben nachften Rrubling wo nicht ein Gartner ju werben, boch Baume zu pflauzen. Deine eigene Lefe pon ben alten Stammen, die noch übrig geblieben, giebt mir mehr Geschmack an Obst, als ich bisber gehabt. herr Dr. gaubmeier bat mich auch fcon mit feiner Rrau und Gobnchen befucht, und unfer Difberftanbnif ift ju einer freund. fcaftlichen Bertraulichfeit übergegangen. Ben fo manden Diffverftandniffen bin ich fo au-Berorbentlich glucflich gewesen, mir niemals einen Reind jugezogen ju haben. Defto argerlicher fur mich, Ihnen jest einen angeben gu muffen, ber, ich weiß gar nicht unter welchem Berbaltniß, an Sie gefdrieben baben foll-Das gange Mabrden besteht barin :

Es war einmal ein Rabler Meister Brahl, ber einige Gebichte in unsere Zeitung einrucken ließ, die mir gesielen. Er legte sein Sandswerk nieder, gab sich ben unserm Frenkorps an und wurde mir vom nunmehrigen Abt Penzel ungeführt. Seit dieser Epoche habe ich

feinen Geldmad mehr an feiner Rufe finben fonnen, und fein autes Sebicht mebr von thm gelefen. Dbe Bornttbeil bon meiner Seite, ober mit feinem Sandwert ber Geift ibm ausgefahren war, weiß ich nicht, weil ich mir weber eines mustalischen noch poetischen Ges bord bewuft bin. Er beging bierauf obne mein Wiffen und por feinem Roof bie Thorbeit, eine recht elenbe Sammlung, wie fie - mir und anbern borfam, einem großen Mann anqueiquen und auf feine Roffen brucken an laffen: ließ fiche noch mehr foften, mm ben fleinften Dienft ju erhafden. Beber : biefe: Beideweitelt, fich mit bem fleinften-Wehalt ju begnugen, noch bie Mittel ju diens folden 3med, waren nad meinem Sinne men machte mich aber immer erft nach gefchebener That jum Bertrauten. hierauf fam es an einem febr ungebubrlichen Recenfenten Unfmae in unfern arfdlichen Beitungen, bie ben gelebeten Schwang jum Ropf haben. - Ein febr romanhaftes Fieber hatte ihn auch befaffen, und ich murbe burch ein erbichtetes Biffet, bag er in meinem Namen forieb, jum unbefannten Berebrer feiner nunmehro leibbaf. ten Dufe creirt. Enblich murbe bas gange Gefdmur, bas ich lange unter meiner Schlafe muse berumgetragen batte, jum Ausbrude reif. Den rien b. erfcbien unfer lieber Beof.

Bolitices, als ein febr feltenes Abanomen. meinem Saufe, in Begleitung bes bolesprit surnuméraire, und mutheten mir ein Empfehlungsichraben an Sie ju, worauf ich mit autem Gewiffen und Grunden nicht anders als Rein! fagen tonnte, und auf ben erften Mabelftich - ging ich auf ben Clienten mit meines feligen Baters Scheermeffer und feiner Babewanne los - bag ich ihn und feinen aangen Rram feitbem nicht wieder in meinem Saufe gefeben babe. Siezu fam, daß bie General · Abminification ibm unmittelbar por ber einen Boften in Memel angewiesen, ben er muthwillig ausgeschlagen, und man fic in bem besbalb abgestatteten Berichte laderlichen Borwandes bedient, bag er fic nicht aberminden fonnte, ben Schof feiner literarischen Kreunde bier zu verlaffen, beren feinem ich meines Wiffens in Berbinbung fiebe - und es burfte ibm eben fo fdwer werben ju mir als ju feinem ebemaligen Sandwerf gurudjufehren, beffen golbenen Boben er aus liebermuth ausgestoßen. Dein Dabrden ift alfo ju Ende; aber ber Rocher meis nes Briefes noch nicht leer -

Wenn Ihnen, Sochstuehrenber Freund, unfer birigirenber herr Burgermeister feinen Gruß von mir abgeliefert, so liegt bie Schuld weber an meiner beghalb genommenen Abrede, noch feinem geneigten Anerbieten und Berfpre, chen: fondern — vielleicht an den Zerfiren, ungen und schönen Aussichten auf der großen Straße von Berlin nach Charlottenburg — oder in der habitude die man sich in der großen Welt erwirbt, mit Bersprechungen einen Actienhandel zu treiben, in welchem Fall ich ihn mit einem seimus et hanc veniam petimus damusque vicissim zu mahnen bitte.

Wünsche zu Ihrer Muße und neuen Residenz viel Gluck und Beil, daß Sie mit Ihrem ganzen hause gesund und zufrieden, im
fansten Joche der Musen und Grazien — für
sie und sich Seide spinnen mögen. Ohngeachtet ich weder ein Birtuose noch Dilettant bin,
so kann ich doch der Versuchung nicht widersiehen, des prächtigen Lavaterschen Formats
wegen, mir auch ein Plätichen für meinen
Vor - und Junamen und accreditirten Packhosverwalter. Titel sub littera D. zu bedingen.
Die baare Fortsetzung durfte allenfalls von
meiner Unternehmung abhängen, Schatten
und Obststämme aus Lübeck, meiner seligen
Mutter Deimat, über See zu verschreiben.

Run was sagen die herren Metaphpfiter an der Spree zur preußischen Eritif der reinen Bernunft, welche eben so füglich Myfit hatte heißen können, wegen ihres Ideals — die aller speculativen Theologie der Spaldin-

e, Steinbarte 2c. 2c. 2c. und jefuitischen Beachtungen unserer hephaftione bas Maul obft?

Meine im Merfur ju fpat angefundigte leberfesung ber humischen Dialogen murbe leich ad acta reponirt, sobald ich im Defe latalog an Michaelis eine andere angefundigt and, die reichhaltiger fenn follte. Aufges racht über bie hochtrabende, verlogene Rrepsuthigfeit, welche fic burch ben prologum alcatum bes brachii secularis felbft verrieth, ourde ich ju diefer Ueberfegung hingeriffen und racte folde im Geburtsmonat meines balben Seculi gu fande, ohne ben frenmuthigen Beraffer su wiffen noch zu vermuthen, ber eben b ungeschickt burch feinen Theismus die Chrifen in ben Schafstall ju führen mennt, wie r bie Rirdenvater beschuldigt, burch ihren Bentilismus und Audaismus bie Rirche gur Mordergrube ber Wahrheit gemacht ju haben der alle Sombole verdammt und voller Iberglauben ein theiftisches Ralb aufftellt. Benn meine Ueberfetung je wiber meine Reis ung beranstommen follte, fo batte ich wenigiens burch biefen Bergug Raum gewonnen, em englischen und preußischen hume auf einnal m antworten, mit benen beiden ich in Anfebung ber Eritif vollig einig bin, aber befo mehr von ihrer moftischen ober ffeptischen Synthese abweiche. Will aber erst bie theca fratrum Polonorum, mit ber den Ansang gemacht, durchlausen u Analogie mit unsern zeitigen Rirch und Reformationsseuchtigen ein wentennen lernen — wenn ich nicht an b ta molesta und den Folgen meiner Bulimie berste.

Behte mir boch mit gegen wartiger la familiari mie ben Cantoribus inter bie nicht aufzuboren miffen. Ueberlaffe mehr ber bochloblichen poetifchen Racu Seil ju versuchen und mit meinem ju metteifern. Doch eine glucfliche Myn heer van Hogendorp fo wie dite funft aus Wien und ic., an herrn Die unbefannterweife an herrn D. Bieft fo langen Soniamund, wie mein Gan Schlieflich umarme ich Gie mit alte mannifcher Freundschaft, empfehle ftens Ihrer liebwertheften Sausebre un nebft bem fleinen Daar, unter taufend wunschen erfterbend mit aufrichtige nehmung und Innigfeit.

284. Un 3. F. Sartenoch.

Ronigsberg ben 14. Ger

Geliebteffer Freund, ben 27ten brachte mir herr Langewiß fein Bad

eben mit Bandchen über eine lange Scene im Bereng au Ende eilte und auf Radeln faß, meine Dansmutter mit bem polnifchen Reichstage at toun batte, und wir ben Tag barauf zur Beichte geben wollten; ich mar alfo in voller Bermirrung und gar nicht im Stande weber Ihrer Empfehlung noch bem Unbenfen ber alten Rreundschaft feiner nachften Unverwandten auf irgend eine Urt Genuge ju thun, um fo weniger, ba, wie er mir fagte, fein Aufenthalt fo fure bier fenn follte. Die Rantfchen Exemplarien find vertheilt und ber Untor bat mir die Berficherung gegeben, baß Sie ben furgen Auszug noch haben follten. Begen feiner übrigen Berfe tonnte er aber Die Diefigen Unfanger nicht porben geben, beren Laben er fich ju Rube macht.

An meinem Geburtstage erhielt Ihren Brief, und barin bestand bennahe ber einzige Besuch und bie einzige Freude bie ich genoffen babe.

Den sten September erschien herr Professor v. Schwarz mit einem und ben zoten
abermal mit beiben Reisegefährten. Ungeachtet ber Zuschnitt ben und beiben wohl so sehr verborben ift, daß wir kanm für einander pasfen, so habe ich doch doppelte Ursache Ihnen
für diese Bekanntschaft zu banken, z. weil
lich sede Art bon Originalität liebe, sie mag

uberboben bin, felbige noch einmal zu munbiren, welches ich eben fo wenig felbft als burch einen andern ju thun im Stande bin. Berber bringt febr - und meine biefigen Rreunde auch. 3ch habe mir aber, ich weiß nicht mas fur ein geft in ben Ropf gefest, eine fremde Arbeit mit meiner eigenen vergleichen au fonnen. Rant, ben ich bennahe glaube por ben Ropf gestoßen ju haben, versicherte mich, baß fein Auszug nur aus febr wenigen Bogen befteben murbe. Melben Gie mir boch wenn es fo weit fommt. - 3ch mag nicht eber anfangen, bis Unbere gang ausgerebet baben. Mein Sturm und Drang banat bon ber Ausgabe ber humischen Ueberfetung und pon ber Bollendung ber Rantischen Arbeit ab. Dier liegt ber Anoten, ber erft aufgelost merben muß.

## 285. An Berber.

Ronigeberg ben 15. Sept. 1781.

Run, herzens herber, hente vor acht Tagen erhielt ich Ihren lieben Brief, den ich nicht eher als den Abend benm Schlafengeben zu Ende lesen kounte. Da kamen die beiden Lieutenants von Bentevegni und hogendorp, und eben wie wir über dem Shakfpeare saßen, Prof. v. Schwarz mit einem

fo enorm senn wie sie wolle, und je mehr, besto besser; 2. weil er mir sein gutes Andenfen sehr nachdrudlich eingeprägt hat durch den Matthäischen Catalog der Moskanischen Bibliothek, von dem leider nur Part. I. Sect. I. heransgekommen senn, und an die Fortsetzung, wovon schon funf Stuck, wie er versichert, fertig liegen, nicht zu denken senn soll; und durch ein Geschenk von seiner Rede, Redekunst, Sulzers Uebersetzung, dem Wörterbuch und der Anthologie, woran ich gar nicht Sinn und Gedanken hatte. Er hat mir also Beweisse seiner guten Gesinnung zurückgelassen, ohne daß ich weiß, wie ich dazu gekommen bin, oder selbige erwiedern kann.

Beide Ueberbringer haben mir gute Nachricht von Ihrer Gesundheit gebracht, welches
mich herzlich freut. Gott gebe daß wir uns
kunftig Jahr einander sehen und umarmen
mögen. Ich fomme fast gar nicht mehr aus
und entziehe mich alles Umganges — unterbessen sehlt es mir nicht an Zuspruch. Habe
die Sonntage dieses Jahrs bazu bestimmt,
um die Bibliotheca Fratrum Polonorum durchzugehen.

Ihre feperliche Abrede mit Bengand gefallt mir recht fehr aus dem Grunde, baß diefer Berleger badurch gedrungen ift, feine Ueberfegung ju befordern, und ich ber Dube

aberboben bin, felbige noch einmal ju munbiren, welches ich eben fo wenig felbit als burd einen anbern ju thun im Stanbe bin. Berber bringt febr - und meine hiefigen Kreunde auch. Ich habe mir aber, ich weiß nicht mas für ein Reft in ben Ropf gefest, eine frembe Arbeit mit meiner eigenen vergleichen an fonnen. Rant, ben ich bennabe glanbe por ben Ropf geftoßen zu haben, berficherte mich, daß fein Auszug nur aus febr wenigen Bogen besteben murbe. Melben Gie mir boch wenn es fo weit fommt. - Ich mag nicht eber anfangen, bis Undere gang ausgerebet baben. Dein Sturm und Drang bangt bon ber Ausgabe ber humischen Ueberfegung und pon ber Bollendung ber Rantischen Arbeit ab-Dier liegt ber Rnoten, ber erft aufgelost merben muß.

## 285. An Berber.

Ronigsberg ben 15. Sept. 1781.

Run, Herzens herber, hente vor acht Tagen erhielt ich Ihren lieben Brief, ben ich nicht eher als den Abend benm Schlafengeben zu Ende lesen konnte. Da kamen die beiden Lieutenants von Bentevegni und hogendorp, und eben wie wir über dem Shakfpeare saßen, Prof. v. Schwarz mit einem

Pådchen von hartinoch; und wie bie Boche ju Ende ging, ebenso fing fich biefe an.

Gott Lob und Dant, daß alles ben Ihnen wieder auf gutem Gleife geht. Die gludliche Enthindung bat mich immer etwas beforgt gemacht. Freude und Leidenschaft geben uns Rrafte, die nicht bem Rorper geboren und immer auf feine Roften erfett werden muffen. Dier geben taglich Sterbegloden fur Jung und Alt. Die rothe Rubr ift allgemein, und nach Berhaltniß ber Ernbte burfte bie Beinle fe noch ftarter fallen. In meinem Sanfe befindet fich bisber Gott Lob alles nach Bergens. wunsch bis auf meinen alten, grauen Ropf, ber im ewigen Saumel und Schwindel ift, ohne felbst zu miffen, mas ihm fehlt, als baß er nicht an feiner rechten Stelle babeim ift.

Mein Umgang zieht sich immer enger zufammen, daß ich fast aus aller Verbindung
komme. Es ist mir nur noch Kreuzseld übrig
und die beiden oben genannten Officiere, und
was von selbst in meinen Laubenschlag gestogen kommt. Meine heautontimorumenische Gesellschaft habe ich keine Lust mehr jemand
aufzudringen. Ungeachtet die Sommerstunden
sich mit 7 Uhr anfangen, stehe ich selten vor
d Uhr auf. Rommt nach dem Morgensegen
der leibige Kaffe. Ein Kapitel, jest im Brie-

fe an bie Romer, und einige Berfe im Erobus werben mit Sanschen burchgepeiticht; bann aebt es vor, ober and nach 8, spornstreichs nach ber loge, wo ich nichts als lefe, jest Buffon histoire des Oiseaux. Bor bem Effen wird im ab. und augeben eine Scene im Se. rent burchgelaufen. Bom Tifc gur Migbe, um zwen zur loge bis gegen feche Uhr. ab. und augeben wird Raffe getrunken und ein wenig englisch gelesen stiet im Tatler. alles im Rluge. Rach ben Stunden fommen bie beiden Martis . Sohne auf ben Samlet' au Gafte. Benteveani ichließt bisweilen mit einer Scene aus bem Metastafto. Dann fommt boch noch bisweilen Rreugfeld ober ein anderer. Die Sonntage babe ich ber bibliotheca fratrum polonorum geweiht, welche ich ben beillofen Einfall befommen babe angufangen. Den Sabbat babe ich noch fur einen Ifraeliten aufgehoben, ber fich jum Studiren appliciren will und fic um meinen Gohn im Bebraifden verdient macht. Dierin beftebt alfo bas Gemalbe meines eitlen Wanbels und taalichen Lebenslaufes. And bem Edel beffelben lagt fich eben nicht ein gunftiges Doroscop für meine tanftige Autorschaft ftellen, Die von zwen Umffanden abhangt, namlich von ber Ueberfegung bes hume, und daß Rant mit bem Auszuge feines größeren Berfs fertig wird, ben ich nothia babe, um biefes fo boff. fommen als moalich ju verfteben. Die Arbeit foll nur einige Bogen betragen. Diefe Rarze ift ebenfo ein Broblem fur mich als bas volumen corpulentum. Wenigstens febe ich es får meine Bflicht an, ben Mann gang anbreben ju laffen. Wegen bes erffen Dunctes babe ich felbit an Wengand geschrieben, aber noch feine Untwort erhalten. Gie feben bo raus, Bergenstreund, bag menigfens Umfande mit meinem Eigensinn, wie man ibn nennt, parallel laufen. Bis jene Umffanbe entichie ben find, fann ich feinen Dlan gu meinem opusculo machen, fondern muß marten, weides mich niemals gereut bat; und ben beften Bers giebt die Dufe indignatio ein.

Daß ich neulich vergessen, Ihnen, ben richtigen Empfang ber französischen Gabe des erreurs et de la verite zu bescheinigen, geht ganz natürlich zu. Ich schreibe bisweilen so ftarf in Gedanken, daß ich, wenn ich zum Papier komme, so erschöpft bin als wenn ich mich schon ganz ausgeschrieben hatte, und oft genug mich nicht besinnen noch unterscheiben kann was ich habe schreiben wollen und wirklich geschrieben habe. Weine Wennung Ihnen zu sagen, so habe ich das Buch zwar mit vielem hunger, aber mit wenig Gebeiben gelesen, Vielen von ben Brüdern hat es bes

fer geschmeckt als mir, und gegenwärtig wird es, wie ich hore, den logen jur Subscription aufgedrungen. Manche Borurtheile find handgreistich; der praserische Schlever macht mir auch das Gute verdächtig. Meine mystischen Begriffe von der Sprache sind wenigstens von des Verfassers seinen sehr verschieden. Ich hätte wohl lieber Ihr Urtheil gewünscht, da Sie die Symbole besser als ich verstehen mussen.

Ihren Geburtstag habe ich mit einem langen Briefe an Reichardt gefenert. Diefelbe Boche war ich jum Abendmale; meine Beichte war ber lette Buchstab des langsten Psalms, meine Absolution b. 25. Den Stanb deutete ich auf die Bibliotheca Fratrum Polonorum, worin ich Fausti socini Fragment über die Bergpredigt zu Ende gebracht, aber auch nicht viel Licht gefunden über dieses schwere Stuck der evangelischen Geschichte.

In der Welt habt ihr Angst, aber send getrost — Der Fürst dieser Welt mag uns so schwarz vorkommen als er will, so ist er des lieben Gottes Diaconus, und der heilige Seist schwebt auch in dieser Kapelle und über dieser Sündsuth als Rabe, als Tanbe. Uites ist gut und den Reinen ist alles rein. Des Saucho Pansa Transcendental - Philosophie ist mir so heilsam, wie des Samariters Des

und Wein. Gönnen Sie jenen Lenten ihr Element und bleiben Sie in dem Ihrigen. Gott lasse heil und Segen, Rube und Freude in Ihrer Zionsburg und Abtep walten. Quae supra nos, nihil ad nos. Alles übrige soll uns nicht ansechten. Meine Buste hier ift weit öder. Je mehr die Kinder anwachsen, desto größer werden die Sorgen. Deus providebit.

Borgestern haben wir Regen, gestern einen Regenbogen, und diesen Abend, ungeachtet eines bestirnten himmels, Blige gehabt. Der Donner ist wohl vor dem Seschnarr zwen verrosteter Spinnrader und dem Gewäsch eben so vieler Strickerinnen mit ihrem Bruder Polihistor nicht zu hören gewesen. Marianchen hat das beste Theil erwählt und schläft. Bill ihr nachfolgen, und ersterbe ihr alter, treuer Freund, Sevatter und Landsmann.

286. Un J. F. Hartknoch.

Ronigsberg ben 23. Det. 1781.

Liebwerthester Freund, Wie halt es mit Rantens Schrift? Ift bas Manuscript schon fertig und in der Mache? Einige sagen, und er selbst, es ware ein Anszug der Eristif; andere hingegen behaupten, daß es ein Lesebuch über die Metaphysik seyn son, auch aus seinem Munde. Bitte mir, so viel Sie

wiffen, mitzutheilen, und wenn es herans ift, und Eremplare herfommen, auch an mich zu benten.

Sobald Sume ankommt, wird es mir ein Reft fenn, die Ueberfetungen gu vergleichen, und benn an meine eigene Arbeit gu geben an ber ich fammle. Bin geftern mit bem erffen Bande ber Bibliothecae Fratrum Polonorum welche die Werfe bes Socin enthalt. fertia geworben, mit bem ich in Unfebung ber naturlichen Religion gleich benfe. Eberbarb fagt in feiner Borbereitung, baß er von feinen Glaubenebrudern grundlich miberlegt worden. Ich muß felbide baber auch fennen lernen. Philosophie ohne Geschichte find Grillen und Wortfram. Aus Erempeln merben Regeln abgefondert, und die Brobe der Regeln find wiederum Erempel. Alfo Erempel hinten und vorn, oben und unten, und die Regeln in ber Mitte. Die Geschichte unsers protestantifden Lehrbegriffs ift von Mland, ich babe fie por Freuden gefauft, und feitbem noch nicht weiter gelesen.

Boß hat herrn Rr. R. hippel versichert, das ganze Manuscript der Lebensläuse nunmehr erhalten zu haben, und daß das Ende nach fens mit dem Ramen des Verfassers erscheis nen wurde. Auf die zweite Sammlung der theologischen Briefe von Semler bin sehr neus

gierig, weil felbige eines meiner liebsten Ba. der betrifft, namlich die Apologie der Apofalppse, welche ich zwar nicht felbst habe, aber mit dem größten Bergnugen gelesen und jedem empfohlen. Wiffen Sie nicht den Berfaffer babon?

Bie Sofrates mit feinem Genius icherate, fo unfer lieber Bater Luther mit Geinem Soeblimini als einem spiritu familiari, son bem hilfder 1730 in meinem Geburtsiahr eine fleine Abbandlung berausgegeben. fes fabbaliftifde Bort will ich zum Sitel meines libelli machen. Es foll alfo beifen : Scheblimini ober epiffolifche Rachlefe eines Misologen. Der erfte Brief enthalt 3weifel über bie Erifteng eines agoptifchen Briefters, ber Bepbaftion geheißen. Der zweite betrifft Die iefnitifden Betrachtungen über bas Chriftentbum. 3. Gedanfen über eine nene Infdrift: Man fann was man will zc. 4. über Die Ueberfegung ber humischen Dialogen. Die übrigen ben englischen und preußischen bume. befonders feine Eritif aller fpeculativen Theo. loaie.

Werbe froh fenn, wenn ich gegen 3hre Anfunft fertig bin. Gott ichenfe 3hnen und mir Gefundheit, daß wir und einander vergnugt feben. Wie leicht verläuft ein halb Jahr!

# 287. An herber.

Ronigsberg ben aten Mbv. 1781.

Derglich geliebtester Landsmann, Gebatter ind Freund, Run falle ich Ihnen in die Arsne. Den 22ten d. M. kam Ihr lange erwarseter Brief an; den 27ten, als am Tage Josiathan, sah ich immer dem Päckhen entgesen, mußte aber bis zum zten d. M. warten. Bott Lob, daß alles ben Ihnen gut geht. Der Bürgengel hat auch mein haus verschont und eines von meinen Kindern hat den geringsten Unstoß von der hier herrschenden Seuche gesiabt. Kreuzfeld hat alle Ihre Sachen mitgenommen. Das Monument auf Lessing ift mit iner Wärme, Würde und Reife geschrieben, ite meinen ganzen Benfall hat.

Mit dem Ende des Novembers habe ich ile Bibliotheca Fratrum Polonorum durchgeaufen; ich machte den abten August den Ansang, und wenn ich Brennii Opera bekomnen kann, hoffe ich auch den stebenten Foliinten zu verschlingen. Lese gegenwärtig Zeltter's hist. arcan. Gryptosocinianismi Altdorsini, wo ich mir viel Aufschluß verspreche. Daß
ch mit Socin in Ansehung der natürlichen
Religion einig bin, bewog mich den hume
n übersehen. Wengand hat an mich geschrieden, ob er gleich meinen Brief nicht erhalten.
Durch ein Mißverständniß, wozn hartsnoch

Gelegenheit gegeben, vermuthet er, daß ich und Rant ihm zu Prieftlen's Uebersehung Ben- lagen geben könnten, woran keiner von uns gedacht hat. Ich habe ihm geantwortet, daß, wenn meine Uebersehung des hume zu Stand gekommen ware, eine Beplage dazu fich bloß auf meine Absicht derfelben bezogen haben wurde, die gar nicht ware, Todten den Mund zu stopfen.

Die Geschichte ber Eibgenossenschaft habe ich gelesen, mit viel Geschmack und Antheil, aber nicht an ber barin vorausgesetzen gewassneten Politik. Hogenborp, ber jest in hollandischen Diensten ist, schickt mir einige Sachen von hemsterhuis, die aber noch nicht angekommen. Ich habe ben kleinen Auhang Ihrer Uebersetzung mehr als einmal zu lesen nothig gehabt, aber besto mehr Geschmack daran gefunden, daß ich also mehr von diesem Verfasser zu kennen wünschte, auf den Sie mich zuerst ausmerksam gemacht.

Meine Berbindung mit zwen Officieren habe ich Ihnen gemelbet. Sie hat mir viel Zeit
geraubt und ift fast fruchtlos gewesen, hat
aber doch Anlaß gegeben zu einer Bente, die
ich Ihnen vorzüglich mittheilen muß. hogenborp qualte mich um einen Lateiner. Zufällig
höre ich von einem jungen Menschen, ber eine große Lust zu Sprachen besäße, einen gu-

ten Anfang im Stalienischen gemacht und fo. gar bas Spanifche auf feine eigene Sand an. aefangen. Auf ben erften Wint fommt er ju mir gelaufen, ich fange benfelben Abend bas Englische mit ihm an und bringe ibn in dreven weiter, als meine Blaurocke in vier Monaten gefommen find. Beil mir bas Erveriment über meine Erwartung glucklich gerathen und er noch eine großere Reigung jum Griechischen bat, fo mache ich heute den Anfang ibn mit meinem Sohne ju combiniren, und ich berfpreche mir biel Fortgang und Benhulfe von Beiben und fur Beibe. Die febr ich einen folden Menfchen gesucht, fann ich Ihnen wicht fagen, und wie tief bas Ibeal in meiner Seele gelegen, und auf diefen und jenen gewirft, weiß allein mein buntel Gefühl. Er beißt Christian bill, und ift, wie Rant, eines Soubmachers, aber baben Tabafbifiris buenten, Gobn.

Ben Green, bem die Gicht in den Unterleib getreten, der sie aber durch die hisigssen Weine in die Juse verbannt, traf ich neulich Rant, den ich wegen des Wengandischen Grufes in sprechen wunschte. Er war sehr vertraut mit mir, ungeachtet ich ihn das vorige mal ein wenig stußig gemacht hatte, da ich seine Eritif billigte, aber die darin enthaltene Possis berwarf. Er wuste gar nicht wie er zur Mpfil tam. Mich hat es febe gefrent, daß L. eine gleichförmige Sprache mit Kant führt. Ein neuer Beweis für mich, daß alle Philosophen Schwärmer find und umgefehrt, ohne es zu wissen.

Ich muß diesen Brief auf bem Bette schliehen, weil mein Kopf auf der linken Seite von Flussen halb gelähmt ist Sott Lob, alles sehr erträglich und kanm der Rede werth für Andere. Ich habe mich vor keinem Winter so sehr gefürchtet als vor diesem. Erquicken Sie mich bald mit Ihren Beyträgen zum Werkur. Sie kennen meine Lusternheit, kiner der ersten Leser zu sepn, und meinen nuschlächtigen Kälber. Sinn. Auf ein zuschlich Wiedersehen zum Wenen Jahre!

# 288. An 3. g. Partinod.

Ronigsberg ben 8. Dec. 1781.

Berglich geliebtester Freund, Sie beklagen fich, von allen Seiten für Ihr gutes Berg gezupft und gerupft zu werden. Ich bin verfichert, daß Ihre Freundschaft für mich auch an Ihrer Bereitwilligfeit Theil gehabt, aber Ihren Schaben habe ich nicht gewollt. Die Dienstfertigkeit berauscht mich eben so wie ein suber Wein und ich habe täglich Ursache michfür die schwachen Seiten bes guten Derzend

su huten, und ju meiner Barnung mir gu-

Meinen Freund, Gevatter und Landsmann in Weimar habe ich schon mehr wie einmal um Fortsetzung ber Urfunde gebeten, und werbe heure es abermal thun. Sein Denfmal auf Lesing ift ein Meisterstud im October bes E. M.

Das gute Berg, bankbar zu fenn, hange eben so wenig von uns ab, als bas gute Berg, wohl zu thun. Die Wasserbache treten ans und versiegen, nach der Witterung der Jahreszeit, und das Meer hat seine Fluth und Side nach dem Wandel des Monds. Mittag und Mitternacht, und ihre Gespenster, Parasten und Diebe, gehören, wie Gesunde und Kranke, wie Lebendige und Todte, Einem Vater und haben alle Eine Mutter — Ratur.

Asmus hat fich ein Saus gefauft, schickt mir einen ganzen Rasten, ber aber noch auf der See schwimmt mit Rascherepen für Leib und Seele, Spielzeug für das ganze Saus, beschreibt mir die kindische Freude benm Einpacken; woran es auch benm Auspacken nicht sehlen wird, aber auch nicht an Rachwehen. Statt der Ziege macht er jest auf zwen Rühe Rechnung, und hosst von dem Andan seines Sartens die Dausbaltung zu bestreiten. Wie

wie er jur Myfit fam. Mich hat es febe gefrent, daß L. eine gleichförmige Sprace mit Rant führt. Ein neuer Beweis für mich, baß alle Philosophen Schwärmer sind und umgefehrt, ohne es zu wissen.

Ich muß diesen Brief auf bem Bette schlie-Ben, weil mein Ropf auf der linken Seite von Flussen halb gelähmt ist Gott Lob, alles sehr erträglich und kaum der Rede werth für Andere. Ich habe mich vor keinem Winter so sehr gefürchtet als vor diesem. Erquicken Sie mich bald mit Ihren Benträgen zum Merkur. Sie kennen meine Lusternheit, einer der ersten Leser zu senn, und meinen nuschlachtigen Kälber. Sinn. Auf ein gintlich Wiedersehen zum Reuen Jahre!

### 288. An 3. g. Partinoch.

Ronigeberg ben 8. Dec. 1781.

Berglich geliebtester Freund, Sie beklagen fich, von allen Seiten für Ihr gutes Berg gezupft und gerupft zu werben. Ich bin versichert, daß Ihre Freundschaft für mich auch an Ihrer Bereitwilligkeit Theil gehabt, aber Ihren Schaben habe ich nicht gewollt. Die Dienstfertigkeit berauscht mich eben so wie ein sußer Wein und ich habe täglich Ursache mich für die schwachen Seiten des guten Perzens

şu håten, und şu meiner Warnung mir şuzurufen: Timeo Danaos.

Meinen Freund, Gevatter und Landsmann in Weimar habe ich schon mehr wie einmal um Fortsetzung der Urfunde gebeten, und werbe be heute es abermal thun. Sein Denfmal auf Lesing ift ein Meisterstuck im October bes T. M.

Das gute Derz, bankbar zu fenn, hange eben so wenig von uns ab, als bas gute Derz, wohl zu thun. Die Wasserbäche treten aus und verfiegen, nach der Witterung der Jahreszeit, und das Meer hat seine Fluth und Side nach dem Wandel des Monds. Mittag und Mitternacht, und ihre Gespenster, Pacasiten und Diebe, gehören, wie Gesunde und Kranke, wie Lebendige und Todte, Einem Vater und haben alle Eine Mutter — Ratur.

Usmus hat fich ein haus gefauft, schickt mir einen ganzen Rasten, ber aber noch auf der See schwimmt mit Rascherepen für Leib und Seele, Spielzeug für das ganze haus, beschreibt mir die findische Freude benm Einpaden; woran es auch benm Auspacken nicht sehlen wird, aber auch nicht an Rachwehen. Statt der Ziege macht er jest auf zwen Rube Rechnung, und hofft von dem Andau seines Sartens die Paushaltung zu bestreiten. Wie

ein armer Mann mit funf Tochtern zu der Berschwendung und Freygebigkeit kommt, bes greise ich eben so wenig als ich weiß wie ich selbige erwiedern soll. Hino illas lacrimae, womit ich seiner Arche entgegen sehe. Sie enthält ein Geschenk, das mir Alopstock von seiner Wessiade macht und Jacobi mit dem erzsten Theil seiner Werke. Der übrige Prodiant besteht in Pockelsteisch, einer Bouteille Malaga, extraseinem Thee — Läßt uns die Lies be klug?

Alles was ich von meinem Scheblimini geschrieben, seben Sie als nichts an. Ich werde nicht eber an das Schreiben fommen konnen, als bis ich die neue Uebersegung bes hume sebe, und Kant will ich erft andreben laffen, seinen Auszug oder Lefebuch abwarten.

Wie es Ihnen, liebster D., mit Ihrem sauren Schweiß und Blut, so geht es mir mit meiner edlen Zeit, die ich immer an Experimenten verschwende, die außer dem Zeit, verlust auch so oft Eingriffe in meine Rube thun. Ich habe im August aus Freundschaft und ohne den geringsten Eigennut mich mit ein paar Officiers abgegeben, und dadurch ganz zufällig einen jungen Menschen gesischt, den ich bisher wie ein anderer Diogenes ges sucht und zum Sespann für meinen Dans gewünscht. Indem ich für den einen Officier

mid nad einem lateinischen Sprachmeifter umfebe, findet fich eines Schuftere Sobn. wie unfer Rant, Ramens bill, ber fich aufs Italienische und Spanische obne bulfe noch Une terftusung gelegt und brennende guft jum Enalifden und Griechifden und mehr Sprachen hat. Bon bes Menfchen Sabigfeit und Gifer fonnen Sie baraus urtheilen, baß ich in brep Abenden bie Unfangegrunde bes Englischen mit ibm gu Ende gebracht und er wenigftens weiter ift, als feine beiden Borganger in ber laugen Beit gefommen, und bag er nachfte Bode mit meinem Dichel bas Griechische und Debraifche gufammen fludiren wird. Gott gebe baß er bas werde, wozu ich ibn erfeben; fo foll er meine andere band fur meinen Sobn feen, und ich will mich gang auf ibrer beider Freundschaft einschränfen, und alles mögliche thun, mich ihrer murbig ju machen. Denn mas Sie an Ihren Sohn wenden fonnen, und Motherby, bin ich ben allem guten Willen nicht im Stande.

Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin, die mir Ihre Silhouette aus eben bem Grund entzogen, warum ich meine nicht bepgelegt. Gevatter Usmus benrtheilt mich, wie Bopprus ben lieben Sofrates, als einen Menichen von sehr verliebter Complexion. Magdalena Catharina vom J. 1774 gefällt ihm am beffen, vermuthlich weil fie feine Pathin ift. Seine Tochter find folde Apfelmuß - Ge-fichter, daß ers nicht übers herz bringen kann, den Eredit der guten Madchen aufs Spiel zu fegen. Verspricht mir feine, und Fran Rebecca, wenn fie besser gerathen, im nächsten Briefe.

#### 289. In Berber

Ronigsberg ben 17. Dec. am Sage Lagari 1781.

Berglich geliebtefter Gevatter, Landsmann und Freund, 3ch habe eine Freude erlebt, Die ich ihnen fogleich mittheilen muß. Meine altefte Sochter fam bente auf bie loge nub rief mich nach Saufe, weil mich ein frember Berr, ber Berens hieße, fprechen melte. Dein Derg bupfte, ich weiß nicht wie, ben biefem Ramen, und ich lief fporuftreichs. Benm Eintritte fab ich einen langen Mann mit einem fast tablen, grauen Ropfe por mir, ber bem alten Carl eben fo abnlich als unahm lich zu fenn ichien, baß ich mich lange Beit in die zwendentige Geftalt gar nicht zu finden wußte. Es war unfer lieber Georg, ber auf einmal ben Ginfall befommen, nach einem zwanzigjahrigen, fletigen Dienft mit einem Raufmann Frenton eine Wallfahrt nach England ju thun. 3ch bot ibm jum frenndlie den Billfomm alles was ich hatte an, und wie rauchten eben ein Pfeifchen, als die Einlage von Ihrer Schwester einlief. Er hat ein Paar leberne Beinfleider ausdrucklich das u mitgenommen, um nach Weimar, wo nur immer möglich, einen Nitt ju thun.

Sch war burch biefen Deum ex machina fo gestärkt, baß ich ihn ju Green begleitete, wo wir auch ben Prof. Kant trafen, ber mir bie frobe Rachricht, hume's Dialogen erhalten zu haben, und zugleich bas Versprechen gab, mir felbige morgen zufommen zu lassen.

Ihre liebe Schwester girrt wie eine verlafene Eurteltanbe, ohne einen Laut von fich zu geben, aus dem sich abnehmen ließe, wie ihr zu helfen ware. Ihr Vertranen auf Gott wird nicht zu Schanden werden. Im Grunde hat fie recht, daß alle Menschenhulse nichts ift. Rurz, Er ift's gar. Sir. XLIII.

Run genug auf heute, liebster Freund und Jonathan! Gott segne Sie mit Rraften und Munterfeit ju Ihrer Festarbeit, und lasse das Jahr mit Freuden auch fur Sie untergeben und mit neuem Segen aufgehen über Ihr ganzes hans.

290. Xn 3, g. Bartinod.

Ronigeberg ben 11ten 3an. 1782.

Derzlich geliebtefter Freund, Ihre Buschrift ethielt ich geftern von herrn E. offen burch

einen Licentträger, ber lange Jahre ben bem fel. herrn Commercieurath gebient, und in beffen Trene ich so wenig Ursache habe ein Mistranen zu seben, als er. Unterbessen bas ran nichts verseben, anch feine Staatsgeheime niffe enthalten waren, so ist man boch nicht immer im Stande, alle kleine Zufälle vorher zu seben.

Der Belt. und Ratheberr ift bone Ameb fel eine einzige Berfon, namlich Ber Cheis floph B. Bas bie Sache felbft anfetriffe. fo mochte ich wohl eben nicht im Stanbe Ron. Benuge in thun, weil mein Boften fo ginge fdrantt wie moglich ift, und mein Gefdmad mehr wie fonft entfernt, anger meinen Ciefel gu geben. Das Minimum if bill Befes meiner Birfamfeit ober vielmehr lineblitefeit: Je weniger ich weiß, befto weniger : babe ich ju verantworten. 3ch babe weber mit Mccife. noch Bollfachen bas geringfte zu thun, fonbern bin bon Gottes Gnaben lebiglich Bermalter ber beiben Magazine, wovon eines bereits faft eingegangen. - Die Licenttrager (nicht eine mal ber Licentfuhrmann) fteben unter mir, und nur bie Baaren, welche über bie erland. te Beit liegen bleiben, jablen bas Lagergelb, und fommen in mein Depot Regifter, febe felten Beichlage. Unwiffenbeit und Rube if ! mein 2006, mein Element und mein Munich.

Chansons und cupido sordidus der Seift aller zeitigen Reformationen, Quadfalberepen und Experimentensucht in hoc vili corpore. Rurz, jeder hat seinen Beruf, sein Gewissen und feine Hausplage, alias Ehre, um wenigstens aus ber Noth Tugend machen zu können.

Wir haben hier einen neuen Accife, Tarif von 1769; aber keinen neuen Boll. Tarif feit 1725, von dem kein gedrucktes Exemplar mehr aufzutreiben. Ich besitze wederein gedrucktes noch geschriebenes Exemplar, womit sich viele Officianten in Ermanglung des ersten behelfen mussen, weil er ohnehin nur aus wenigen Bogen besteht. Wie Gesetz durch Sitten ergänzt werden, so manche Sätze durch usance. Nebrigens werden die Rechnungsbucher eben so strenge controlirt und verificitt, als die redevables exercitt, und die geringste Irregus larität geahndet und zur Verantwortung gezogen.

Beym Zoll findet keine Bergutung flatt; fondern bloß ben der Consumtions. Accise, welche die Großhandler gar nicht angeht, sondern ben jedem Berkauf von dem Detailleux bezahlt werden muß. Die übrigen stehen auf 1/3, das heißt, zahlen nur 1/3 von der Consumtions - Accise und sind dadurch völlig von allen Bergutungen ausgeschlossen, welche nur denjenigen zu gut kommt, welche die

bollige Confumtion benm Eingange bezahlen, wenn fie namlich fur eine gewisse Summe auf einmal nach fremden landern gehen saffen. Die Eintragung und Abschreibung aller Posten geschieht von drep Buchhaltern, und der wirkliche Ausgang muß durch Begleitscheine nachgewiesen werden, die innerhalb einer gewissen Zeit von den Granzamtern bescheinigt zurudtommen muffen.

Wenn bie Machfrage bloß ber Bolffandige feit megen, ober aus Liebhaberen geschieht, warum wird die Beantwortung so bringend gemacht? Unch das wenige was ich zu liefern im Stande bin, ersuche ich nicht offen und unter meinem Ramen mitzutheilen.

Meinen Jubel über herrn George Erfcheinung habe noch benfelben Abend nach Beimar
ausgeschüttet, aber bisher feine weitere Rachricht erhalten. Gott gebe daß wir uns diefen
Sommer auch einander sehen, und bescheere
mir meinen alten lieben Joseph, den Raths.
herrn Christoph, nebst dem zweiten Candidaten, den er ins Philanthropin schieft. Daß
mir ber erste so entwischt, hat mir weh genug
gethan; aber St. George hat alles gut gemacht.

Kant arbeitet an ber Metaphpfit ber Sitten — fur weffen Berlag weiß ich nicht. Dit feiner fleinen Schrift bentt er auch gegen Oftern fertig ju feyn.

### 291. IR 3. g. Bartinod.

Ronigeberg ben gten Februar 1782.

Derzlich geliebtefter Freund, zum neuen Berlage muniche ich Ihnen Gluck. Auf ben leinen Rachtrag zur Eritif warte ich mit mehr Intheil. Worgen bente ich mit der Vergleichung er humischen Uebersehung bom Aboccaten Schreiter zu Ende zu fommen. Die philosobische Genauigkeit ist durch den affectirten Puismus und die sehr uneigentlichen Umschreibungen mancher Aunstwörter verdunkelt und bisobischen bepuahe verhudelt worden.

Ich lese jest die prachtige Ausgabe der Briefe und vermischten Werke Lord Chefterielbe in vier großen Quartbanden. Die Briefe in feinen Sohn haben mir in der Uebersesung ben nicht recht gefallen, baber ich nur die zwen rften Theile gelesen. Aus der Onelle schmeten fie mir beffer, ich habe eben den zweiten Band angefangen und kann nicht aufhoren.

292. In berber,

Ronigsberg ben 20. April 1782.

Herzenslieber Gevatter, Landsmann, Goner und Freund, Ich ergreife recht hungrig und urftig die Feber zu einem Briefe an Sie. Es ind 4 wo nicht 6 und mehr Wochen, daß ichinen Bogen aufing, und zwar an Ihre lie bolbe Fran, beren Gegie am letten Tage bes verstoffenen Jahres mir wie ein Schwert durch die Seele gegangen war. Am Krönungstage erfreute mich Ihr erstes, und am 19. März Ihr zweites Päckchen. Es fam mir zwar etwas ungebührlich vor, daß die Fran Generalsuperintendentin buchbindern, und, wenn ich mich wegen der Zwillings, Alehnlichkeit an der Dandschrift nicht irre, für meinen lieben Pathen August briefwechseln muß; unterdeffen beruhigten und erquickten mich diese redenden und lebenden Zeichen und Merkmale von dem Wohlbesinden und Wohlwollen Ihrer verehrungswürdigen Dalfte, deren Gesundheit und Infriedens heit mir so nahe am Perzen liegt.

Dom. Esto mihi hatte ich in biefem Jahre meinen ersten Kirchgang gehalten, und war ganz unerwartet und ungepußt zu Mittag ben hippel bergnügt gewesen, als ber treue gute Geselle mit seinem Vetter Becker mich zu Sause übersiel; ber mich während seines ganzen hießgen Aufenthaltes so warm gehalten, daß ich beschämt und verlegen gewesen bin. Sie wissen, bester herber, daß ich seinem Gluck und seiner innigen Freundschaft und Fürsprache meine ganze gegenwärtige erwünschte Ruhe und Genuß des Lebens zu verbanken habe; und ich bin kaum im Stande gewesen, ihm gemeine hössicheit zu erzeigen.

Meine Sausmutter behilft fich ohne Dagb: meine gange Saushaltung befieht aus lauter Defecten. Er bat mir Freunde mitgebracht ... Rrennde bier angeworben und nachgelaffen, bes Rannal neue Auflage, nach ber ich bier nme fonft gefragt und gefucht, auf ber Stelle verichafft, und mich noch ben Lag por feiner Mb. reife mit einer Miethfutiche jum Balet . Schman. Be ber feiner Ochwester einholen laffen. 36 babe biefe gange Woche nichts als Abichieb zu nehmen gehabt. Montage ging Freund Sart. fnoc ab, munterer an Gemuth und Rraften als bas lettemal. Denfelben Abend verließ Better Beder mein Saus, wo er neun Lage geherbergt, an Bord nach Umfterdam und vielleicht nach ber neuen Belt. Er bat Sie auch in Beimar besucht, wenn Gie fich beffen erinnern. Seine Berbindung mit dem Rapell. meifter übrigens ift mir unbefannt. Wir baben bier griechische Borlefung gehalten in unferer fleinen Afabemie, die aus Banschen und Bill beffeht. Er bat fich auf Deconomie und Statistif gelegt, - und ift ein Liebhaber ber Symnaftif ju gand und ju Baffer. Darnach - fam ein junger, liebenswurdiger Jude, bet nach London ging ; und endlich ein halber Betber , der als Matrofe ober vielmehr Jungmann eine Reife nach Liffabon thut.

Die fille Woche fing sich mit einem Flusfieber an, welches hier epidemisch gewesen. Am
Offermontag bekam ich einen zweiten Anfant
von Podagra, von dem ich, ungeachtet meines Incognito zum Baletschmause, noch nicht
ganz hergestellt bin. Mein Bett ist von Besuchern fast täglich belagert gewesen; hente vor
14 Tagen war der Graf Ranzerlingt und diese
Woche der Ranzler von Rorf da. Beide Ercellenzen versorgten mich mit Mitteln, und
gebrauchte und nicht gebrauchte haben Gott Lob
ihre Dienste gethan. Da man eben den Anfang macht, in meinem Garten zu arbeiten,
freue ich mich auf Ihre Queckenene.

Ihre bren Gefprache uber bie Seelemmanberung haben mir febr Genuge gethan. Aber ich mag hemfterhuis lefen, wie ich will, fo fomme ich nicht mit ihm fort. Ich bin aar nicht im Stande, mir ben gerinaften Beariff bon bem Maximo ber Ibeen und bem Minimo eines Zeitraumes ju machen, und mas biefe beiden unbefannten Großen gur Erflarung ber qualitatis occultae bes Berlangens bentragen tonnen, und wie ber Beweis eines folden Princips möglich ift, ben er in bem Briefe über die Sculptur voransfest. Ein Banges bon Theilen, ein Effect ber Birfung, eine Sahigfeit, feine Rraft baburd ordnen zu fonnen, bag man fic bie Sandlung

fand burd hinberniffe erfdwere, bas flebergewicht bet Eragheitefrafte gegen bie Un. giebungefrafte, jur Grundlage aller Moral und aum Erzeugunge Drintip bes Univerfi. men mir als portenta dictionis und fictionis. vor: Infet lauft bie gange Untersuchung über bie Ratur ber Begierden auf Die bereits abge. nutte Rigur einer frummen Linie binaus. Bennab follte man glauben , baß bie Theorie bes Berignaens auf bem paralogismo einer Gine beit, und bes Heberbruffes auf einem anbern paralogismo threr Unmoglichfeit berabet fo wie bie Anfidfung bes zwiefachen Wiberfpruches auf einer unenblichen Approrimation. Raffs ich nicht unrecht babe, fo mare ed mir fremlich tieber gewesen, wenn Sie biefen Mann ebenfo, wie ben Seelenwanderer, wiberleat und nicht Aufwaffer gegeben batten; benn mit fceint es, daß Sie die algebraische wie die fabbaliftifche Profe mit ein wenia Varthenliche feit angeleben baben.

Dom. Jubilate.

Thre Triadhabe ich geftern jum Abendbrod, bente zum Krubftuck wiederholt. Haec placuit semel, haec decies repetita placebit - ofine. Rudficht auf bas unicatbare Buchbinber- Betbienft.

.. Unfer alter Berleger bat mir fein gebeimes! Unliegen anvertraut, und aufrichtig gestanden, 16

bal Giferfiecht ber Breundichaft und Berufe. Intereffe gemeinschaftlich auf ibn wirfen. Da das Pateriale feiner Gefinnungen aut ift, fo merben Sie es mit bem Formale son feiner mb meiner Seite nicht genan nehmen. Alfo inter bonco bene, ur Sache, lieblitt, beffer Genatter. Rach alten, verjährten Rechten ein ner vertraulichen Freundschaft vermuthet er andere Arfachen , warum Sie 3. E. Asimann aum Berleger vorziehen und ibn fiben loffen. Die Schuld fann en Ihren enten Billen und Bergen nicht liegen; er vermuthet baber Um-Eande, bie Sie nothigen, ben Bucher fremder Leute au befriedigen. Gollte diefe Bermuthung gegrundet fenn, fo befchmort er Sie, über 1000 Rthle- und mehr ju bisvoniren geaen lanbedubliche Binfe, und leichtere Berbinbungen unangenehmen Berwicklungen porangieben. Da ich an ber Ehrlichfeit feiner Abfichten nicht zweifle, fo werben Sie ein et. waniges Digberftanbniß ibm nicht übel nehmen, fo wenig als mir felbft den Antheil, diefe Er. flarung fur ibn ju übernehmen. 3ch fenne Diefen Drud ju enger Schube and ber Erfah. rung, befonders ben meinem Bange eines fruges consumere nati. Reiche lente haben aberbaupt weniger Gefdmad und mehr Bertenenung bekienigen was fie baben, als Durftige.

Ich habe biefen ganzen verstoffenen Winter fast nichts für mich arbeiten können, sondern ihn für Frembe verschlendert, selbst zum Rachteil meines Sohns ber jest Lust zur Medicin hat, was mir auch lieb ift. Bentevegni ist nun in seine Sarnison zurückgekehrt und Dosendorp hat seinen Abschied genommen, nach Holland heimzugehen. Sein Character wird hier von Allen, die ihn genauer kennen, aufgegeben, ich verzweiste nunmehr bennahe auch daran, und es sammert mich um den Verfall einer so großen Anlage.

Des Luchet Hist, litt. de Voltaire lohnt ber Muhe nicht. Aber noch faurer ift mir die Reise durch Raynal's zehn Theile geworden. Bas für ein unverschämter Sophist und Declamator! Wie habe ich mich dagegen in der kleinen Schweizerhütte eines Maurers erquick, Lienhard und Gertrud! Dieses Bolksbuch verdient auch von Ihnen gekannt zu werden. Wie fein ist in diesem rührenden Drama das reinen hier legislation aufgedeck! Ricolai's gelehrtes Meisterpsück und Mendelsohns Vorrede habe ich auch angesehen, aber einige Subcilitäten der letzteren nicht verstanden.

Die Gottingifche Mecension ber Eritif ber reinen Bernun't habe ich mit Bergnugen gelefen. Wer mag ber Berfasser seyn? Meiners

fcheint es nicht; Reber ift mir gang unbefannt. Man bat bier auf beibe gerathen. Der Un. tor foll gar nicht gufrieden bamit fenn; of er Grund bat, weiß ich nicht. Dir fam fie grundlich und aufrichtig und anftanbig por. Go viel ift gewiß, baß ohne Berfelen fein Sume geworden mare, wie ohne diefen fein Rant. Es lauft boch alles gulegt auf lle. berlieferung binaus, wie alle Abftraction auf finnliche Ginbrucke. Dein Ginn geht noch immer etwas über ben letten Abichnitt bes fritifden Elementarbuches, Die Theologie fe. treffend, auszuarbeiten. Bielleicht fommen mah. renber Beit feine Prolegomena einer noch in fcbreibenden Detaphpfit beraus, ale ein Rern und Stern bes großen Organi, woran er jest arbeiten foll.

Ihre Fortsehung im Merfur, und Ihr neues Werf über die Poesse der Ebraer, und was Sie sonst haben, mir armen alten Prediger ober Marktschreper in der Wüse bergnügte Augenblicke und Stunden zu machen, darnach strecke ich meine hand aus wie ein Bettler am heck. Was ich Ihnen nicht zu sagen noch zu schreiben weiß, sind pia desideria — taeitus clamor einer schmachtenden Sehnsucht. —

bremer fact whitest his part of

Meine berehrungsmurbige Freundin,: Gebatterin und Gonnerin,

Dun ber lieben fleinen Theoborg Geburte. tag febre mit Gefundheit, Wonne und Rreube ben Ihnen ein! Benn die Seelenmanderung. aleich burch Gefprache beffer miberlegt als bewiesen worden, fo haben boch Reichardt's und feiner treuen, guten Gefellin Gefprache von allem, mas Ihnen eigen, naber und lieb ift, und Sie einem jeben baju macht, mehr als eine Seelenwanderung ber lebenbem - wie. wohl etwas gelabmtem - Leibe in mir bervorgebracht. Aber alle biefe Geelenwanderungen thun fein Genuge. Dich mit biefen meinen Augen an Ihnen, meine berehrungsmurdige Rreundin und Gevatterin, an bem Bifchof Ihres Bergens und Ihres Saufes, an allen Ihren lieben Rindern, besonders bem erfornen Maler, Correspondenten und Birtuofen, meinem Dathen Auguft, fatt ju feben, ift meine hoffnung und mein Bunich.

Bufte ich, daß in irgend einer Sache mein letter Berfuch fo gut gerathen mochte, als der erfte Ihrer neuen Runft, fo wurde ich auch das berz haben zu einer Gegendedication. Patheten ift Gott lob gefund und jedermanns Liebeling. Meine mittelfte Cochter, welche bem Bater am meisten schlachten soll, die schwächlichste und jest am Fieber bettikgerig. Die altefte

ideint es nicht; Reber ift mit gan; unbefannt. Man bat bier auf beibe gerathen. Der Mator folk gar nicht gufrieben bamit febn; ob er Grund bat, weiß ich nicht. Mir tam fe grundlich und aufrichtig und auftanbig bor. So viel ift gewiß, bag ohne Berfelen fein hume geworden mare, wie obne biefen fein Rant. Es lauft boch alles quiest anf Ite. berlieferung bingus, wie alle Abargetton auf finnliche Ginbrucke. Mein Ginn geht noch immer etwas uber ben letten Abidnitt bes fritifden Elementarbuches, Die Theologie be. treffend, auszuarbeiten. Bielleicht fommen mab. renber Beit feine Prolegomena einer noth an febreibenden Metaphyfit beraus, als ein Rern und Stern bes großen Organi, woran er jent arbeiten foll.

Ihre Fortsetzung im Merfar, und Ihr neues Werf über bie Poesie der Ebraer, und was Sie sonft haben, mir armen alten Prediger ober Marktschreper in der Wüste berguügte Augenblicke und Stunden zu machen, darnach strecke ich meine Sand aus wie ein Bettler am Sech. Was ich Ihnen nicht zu sagen noch zu schreiben weiß, sind pia desideria — taeitus olamor einer schmachtenden Sebusucht. Meine verehrungswurdige Freundin, Gebatterin und Gonnerin.

Dun ber lieben fleinen Theodora Geburte. tag febre mit Gefundheit, Wonne und Rreube ben Ihnen ein! Benn die Seelenwanderung. aleich durch Gefprache beffer widerlegt als bewiesen worben, so baben boch Reichardt's und feiner treuen, guten Gefellin Gefprache von allem, mas Ihnen eigen, naber und lieb iff. und Sie einem jeben baju macht, mehr als eine Seelenwanderung ben lebenbem - wies. wohl etwas gelahmtem - Leibe in mir hervorge. bracht. Aber alle diefe Geelenwanderungen thun fein Genuge. Dich mit biefen meinen Augen an Ihnen, meine berehrungsmurdige Freundin und Gevatterin, an bem Bifchof Ihres bergens und Ihres Saufes, an allen Ihren lieben Rindern, befondere dem erfornen Maler, Correspondenten und Birtuofen, meinem Dathen August, fatt ju feben, ift meine hoffnung und mein Bunich.

Bufte ich, daß in irgend einer Sache mein letter Berfuch fo gut gerathen mochte, als ber erfte Ihrer neuen Runft, fo wurde ich auch das berz haben zu einer Gegendedication. Patheben ift Gott Lob gefund und jedermanns Liebeling. Meine mittelfte Cochter, welche dem Bater am meisten schlachten soll, die schwächlichste und jest am Fieber bettikgerig. Die altefte

hat einen beschwerlichen Dusten, und mein Sohn hat dieses Jahr einen ziemlichen Unfang gemacht, polnisch zu stammeln. Mutter und Rinber empfehlen sich Ihnen sämmtlich auf bas ehrerhietigste und zärtlichste.

293. Un Johann Georg Muller nach

Ronigsberg ben 22. April 1782.

Sie erhalten hier die leere Salfte Ihrer gutigen Bufdrift vom 3ten Marz ausgefüllt wieder zuruck, wenigstens mit dem Scheine eines richtigen Empfanges, flatt einer formlichen Antwort auf den mir angenehmen Inhalt Ihrer guten Gestnnungen, die ich bester zu erkennen als zu erwiedern im Stande bin.

Jeder Schriftsteller ift hierin ein schoner Geist, daß ihm die Eroberung eines nenen Lesers schmeichelt, und ein wenig Buhleren scheint zum Sandwerf zu gehören oder vielemehr zum Berufe — neque enim midi cornea sibra est.

Wir haben bas Gute, bas wir von einander wissen, einer Quelle zu verdanken.
Da wir nunmehr in einer gleich weiten Entfernung von dieser Quelle und von ihrem
wohlthätigen Genusse leben, so wollen wir
felbige zu einem gemeinschaftlichen heerde ober

Brennpuncte auferes gegenfeitigen Anbentens machen.

The wanche Ihnen also zuodrberst zu Ihrer glucklichen Beimfunft in Ihr liebes Bater- land Gluck, bitte meine drep Zuricher Freunde, die Drn Lavater, Pfenninger und Dasfeli ben Gelegenheit herzlich zu grüßen, auch unbefannter Beise den Berfasser eines sehr erbaulichen Orama für das Landvoll — Ich weiß weder recht seinen Ramen noch Ausenthalt — Aber so viel weiß ich, daß ich mit einem sahrenden Ritter beibe Indien durch streift, überdrufsig seiner Oulcineen und Delagigen —

Auditis? an me kudit amabilis Insania? —

In Lienhards und Gertruds Sutte fab ich Erscheinungen einer achteren Philosophie und Politif, als in Raynal's 10 Theilen oft. und westindischer Mabren.

Rommt Ihnen die hut und Warte des Ihnen zubereiteten Weinberges fo beschwerlich vor? Bebenken Sie, wardiger junger Mann und Freund, bep jeder Tages Laft und hise bas Ende —

Bie gut wird fich's boch nach ber Arbeit ruhn!

Alles folaft um mich, und ich bin ungern ber lette, auch meiner Gedanten und Sinne

nicht mehr machtigat wegen anferer und finterer Schwäche. Empfehle Sie alfo göttlicher Obbut, mich Ihremi geneigten Unbenfen.

got. In 3. 8. Reichardt.

Derglich geliebteffer Derr Raveffmeifter Landsmann und Freund, 3d habe alle Sa ge auf einen Anias gewartet, Abnen au Rinel. ben , aber gar nicht ben traurigen und Abmere baften betmutbet, welchen mir beute She Derr' Odwager mitgetheilt. Und ber Erfabrune fenne ich amar einen folden Berinft nicht: aber meine bovocondrifche Einbildungefraft antieiniet alle mogliche lebel bes menftblichen gebute und feiner splendidarum miseriarum. Der Stife ter aller Kreuben ift augleich ein Gatt alles Eroftes - und beide entfpringen ger boch bom Simmel ber and feinem Bater . und Mut. terbergen. Bare ber felige Bilbeim an na turlichen ober eingepropften Blattern aeftorben. fo batten Sie mehr Urfache fich zu beunnebiern und mit Aleifd und Blut in babern. Der Denfo weiß nichts, Gott gllein: bir. fede Mrt und Beit. -- 1743 \$44

Am erften Pfingstfepertage besuchte mich Dr. Prof. Kant mit einer Rachricht, die mich auchtenig gerührt, und der Sie auch einigen. Untheil nehmen werden, weil

Sie ben jungen B .... auf bem Mbilanthropin gefannt, ben fein Bater nach pothbrachtem felechtem Laufe nach Lieban gefchidt. um die Sandlung andiniernen. Da macht er dumme Streiche, verfcbreibt fich Wagren auf feiner Ramilie Ramen. Gein Berr erfabrt Dief, wird nathrlicherweise ungehalten: Der junge Denich lauft weg, und fommt bieber: aiebt feinem Bater bon feinem Anfenthalte Dadricht. Diefer wendet fic an Rant, und jum Theil an mich; bat die Abficht, ben Ungehorfam feines Sohnes wenigkens burd einen fleinen Schred abzuftrafen. Eben wie man Wiffens ift, ben Entwurf bes Baters auszuführen, Rirbt ber junge Denich an einer bigigen Rrantbeit plotlic. Bare ber Brief einen Boftaa eber angefommen, fo batte je. bermann biefen unbermutheten Zobesfall ber angelegten Alteration angeschrieben, und ber Bater fich vielleicht aus feinem barmlofen Einfall bie größten Efrupel gemacht. Run if alles an rechter Beit gefcheben fur ben Sobten und Die Lebendigen.

Die beste Erziehungs Anstalt ift wohl ber liebe Tob für unser ganzes Geschlecht. — Eben ba ich dieses schreibe , falls mein Marianchen die ganze Treppe über hals und Lopf herunter — auch ein Schred, boch Gott Lob ohne allen Schaben-

Das beste Philanthropin Mistene Geisten, welt unschuldiger und vollendeter Spelen, jene hohe Schule ächter Birtuosen, und unser aller Mutter. Beruhigen Sie Ihre fiebe from me Fran, das Wilhelm die Reise dahin glücklich überstandens wehret ihnen nicht, denn solcher Aleinen ist das Dimmeleich. Gott erhalte Ihre beste Paissten und Louischen, erfrene auch wieder Ihr nerdbetes Daus mit neuer, frischer Segensfreube.

295. In Derber.

Ronigeberg ben gten Juff 1782.

Den gen Mai wurde ich mit Ihrem zartlichen Derzens. und Seelenschreiben erquieft.
Der Seift war willig, gleich den Sag derauf
zu antworten; Sie hatten aber meine Apologie schon erhalten, sagte das Fleisch, und also wollte ich das Meggut, ich menne Ihres,
abwarten, aber umsonst. Underes habe ich
erhalten aber nicht Ihres, und ich habe recht
viel Mühe gehabt, ein Stuck des Merfurs
bier auszutreiben. Wie gerne hatte ich das
Postgeld für Ihre hebräische Poesse und merkurialischen Zweisel bezahlt! Die Foersehung
von beiden wünsche und hosse ich früher zu
erhalten.

Gott gebe, daß ben Ihnen ber Sommer beffer gerathen fenn moge, als bier ju Lanbe.

Die Kälte lähmt mir bennahe Sanbe und Hufe, Sehien, Junge und herz — und vice versa kann ich selten einen Gang nach der Stadt thun, ohne, mit der adeligen Dame im Wafesield, fadennaß zu sepn.

Bum besten Zimmer und ju der neuen Ausficht aus demselben in das gelobte Land wunsche ich Gluck, und daß Pathe Hamann auch
darin hangt, wie Augustchen sagt; denn
leider ift Hangen eine Familien Rrantheit,
wenn es auch am Holze des verklärten P. P.
erfüllt werden sollte.

Auf ben Dicolaus Baffometus zu fommen. fo bin ich bier ber erfte lefer gemefen; benn ein hiefiger Better bes gelehrten und berubm. ten Berfaffers erhielt es und trat mir ben Rang ab. Sier erhielt ein guter Rreund bon einem bortigen ben Wint, bag jedermann au Berlin uber die Belefenheit biefes Meifterftucis erstaune und fo wenig begreifen tonne, wie iener Rardinal, wo Arioft ben ganten Rram bergenommen batte. Was mir bloß abnen mußte, baben Sie brav bemiefen, und ift jemand im Stande, Leifings Stelle ju erfeten, fo find Sie es - ich menne, gegen jene bypotritifden Seufdreden, Die fich fur Riefen bon ben Kindern Enaf's halren und possunt quia widentur. . Bon eben berfelben Bauft et. wartet man eine gelehrte Reifebefdreibung,

dixit. Die Materie selbst ift über meinen Dorizont. Zufällig traf ich ben de Pay an, ben
ich burchlief und wenigstens genng fand, metnen bunkeln Verbacht zu bestätigen. Eon
und Styl gaben mir die ftartste Witterung.
Aber was rede ich zum Preise meiner Rase
gegen Ihr Abler. und Falken- Unge? Apost
erhalte Sie boch ben bem ruhigen, prüfenden
Much und ben bem schönen Prospect Ihres
neuen Saales oder peripatetischen Ruseums!

Auch ich habe einen nenen Garten, liebfier, bester Gevatter. Bier und zwanzig bochstämmige Obstämme kamen enblich am Pfingst, beiligen Abend mit einem kabectischen Schiffer un, und sind, ungeachtet ihrer spaten Ankunft, nue ausgeschlagen. Sie machen einen schänen Mittelgang meines bisher must und de gelegenen Gartens. Auch hat ein Officier sein Gezelt in meinem Gehöft aufgeschlagen, unter bem sich meine Kinder freuen und in dem wir unsern Mittag halten. Wünschte aber von beiden bald befreyt und erlost zu sepn, wei, ches diese Woche, so Gott will, geschehen wird.

Bon Better Beder, bes Rapelimeifters Reifegeführten, ift nier fein gant ju boren. Und hr. v. hogenborp in Saag, bem er son Reichardt und mir empfohlen morben, unb ben dem ich nur gestern einen Brief an seinen Bruder gelesen, denkt nicht mit einer Sylbe an ihn. Sabe ich Ihnen nicht von diesem Candidaten der americanischen Colonien gesschrieben, und können Sie sich nicht auf dem Besuch desselben besinnen, und das Geheimnischeines Ramens und Schickfals aufklären?

Der Freund in Saag macht mir abermals. Soffnung zu Semsterhuis Schriften. So neue gierig ich auch barnach bin, scheinen sie mir boch Ihres Fleißes nicht wurdig zu senn. Ik nicht eine zweite, vermehrte Austage vour Schlossers Gesprächen erschienen? Gesetz, daß er Ihnen auch antwortete, so lassen Sie Waterie ruben.

Je alter ich werde, besto weiser komme mir der Spruch vor: Quas supra nos, nihil ad nos. Bom Rirchenboten ist anch das Manuscript des Planes mir in die Sande gerathen und das erste Stud geopsert worden. Ich kann auch nicht kand sehen; hoffe aber, die kente werden es zeitig genug mude werden. Hier ging das Gerücht, daß unser Kaufmann an Berbindung der Herrnhuteren und Freymaureren arbeite. Claudins Borrede zu seiner Uebersegung habe ich im kaden durchgelaufen. Er hat es sich recht sauer werden lassen, den geheimen Sinn wenigstens wahrescheinsich zu machen. De er die Aunst gehabt,

ben Unfinn rathfelhaft ju maden, wänschte ich aus feiner Ueberfegung ju feben, wenn er an mich benten wird.

Ein jüdischer Student, Ramens Elkana, einer der besten Zuhörer des Kant, ist neulich von Sinnen gekommen. Man beschuldigt seinen Lehrer, den unordentlichen Fleiß oder vielmehr die Eitelkeit dieses unglücklichen jungen Menschen zu viel genährt zu haben. Studten und mathematisch – metaphysische Genöbelen möchte wohl nicht allein Schuld seyn. Ich habe vor langer Zeit einige lateinische Stunden mit ihm gehabt, wir sind aber bald geschieden ne Leute gewesen.

Dafeli hat mir ein paar Zeilen gefchrieben und ein Dedications. Exemplar bes P. P.
im Namen bes Verfaffers zugefertigt. et wag;
ward reine, eine neopaou, eine adabila —
Phil. 1. 18. Wie follte es mir benn, liebster
Derber, ganz gleichgutig senn, daß man an
der Celebrität meiner Sitelfeit arbeitet, unterbesseu ich selbst dem Gefühl der Vernichtung
beinahe unterliege.

Den 1oten Runi.

Auch unferem birigirenden Burgermeifter habe ich eine herzliche Frende durch Mittheilung Ihrer merkurialischen Briefe gemacht. Ich schickte fie ihm gestern durch meinen Sohn ju, und weil ich heute fie abzuholen tam,

murbe ich jur Erfenntlichkeit fur bie genoffene Seelenspeife auf Sauerbraten und Capiar ein. geladen. Es ift ibm ebenfo gegangen wie mir-Bie baben beibe ein bunfles Gefühl von bem Brefal der nicolaitifchen Diggeburt gehabt, aber an Ihrer Gelehrfamteit und Beredtfam. feit bat es une gefehlt, und biefen Boraug gonnen wir Ihnen lieber als irgend einem anbern. 36 fann Ihnen nicht fagen, wie wir mit einander in Unsehung Ihrer Zweifel und Einfalle, batt' ich bald gefagt - fompathifirten, und wie die Rinder und Dadoden uber bie Dieberlage bes Großfprechers und Abiliffers uns freuten. Er nimmt als Bruder und Melteffer noch innigeren Untbeil an ber Sade, bie fur mich ein Rathfel, wenn eben nicht Gebeimnif, bleibt. rubigen Sie doch mein brunftiges Berlangen nach einem gangen Eremplar mit erfter Bofthemfterbuis und Schloffer find nichts; abet bas ift Bilboret und ein Effen wie ichs gern babe, und mofur Sie meine Seele fegnet.

296. In 3. g. Reicharbt.

Ronigeberg ben 17ten Juni 1782.

Benlich geliebtefter gandsmann und Freund, Den 12. D. M. lief ich mit niebergeschlagenem Gemuth von Orn. v. Anerswald, ber als Abe ben Unfinn rathfelhaft ju machen, wanfibie ich aus feiner Ueberfehung zu feben, wenn er an mich benten wirb.

einer ber besten Bubbrer bes Kant, ift neufich son Sinnen gefommen. Man besichnlöset seinen Behrer, ben unordentlichen Fleif voer beit mehr die Sitelfeit dieses ungläcklichen Jungen Menschen zu viel genährt zu haben. Sindten und mathematisch – metaphysische Genähele midchte wohl nicht allein Schuld sepn. Ich fer vor langer Zeit einige lateinische Stunden mit ihm gehabe, wir sind aber bald gesiebed me Leute gewesen.

Dafeli hat mir ein paar Zeilen gefchries ben und ein Debications. Exemplas ved P. P. im Ramen bes Verfassers zugesertige ei sag; war naret reine, ürs neopaou, ürs adabale — Phil. 1. 18. Wie sollte es mir benn, liebster Derber, ganz gleichgütig senn, bas man an der Celebrität meiner Eitelfeit arbeitet, unterbessen ich selbst bem Gesühl ber Vernichtung beinahe unterliege.

Den roten Anni.

Auch unferem birigirenden Burgermeifter habe ich eine bergliche Frende burch Mittheisung Ihrer merfurialifchen Briefe gemacht. Ich fcidte fie ihm gestern burch meinen Sohn ju, und weil ich bente fie abzuholen tam,

murbe ich aut Erfenntlichfeit fur bie genoffene Seelensveife auf Sauerbraten und Caviar ein. geladen. Es ift ihm ebenfo gegangen wie mir. Bie haben beibe ein bunfles Gefühl von bem Brefal ber nicolaitifchen Diggeburt gehabt, aber an Mrer Gelehrsamfeit und Beredtsamfeit bat es uns gefehlt, und biefen Borgug gonnen wir Ibnen lieber als irgend einem anbern. 36 fann Ihnen nicht fagen, wie wir mit einander in Unsehung Ihrer Zweifel und Einfalle, batt' ich balb gefagt - fpmpathifirten, und wie bie Rinder und Dad. den uber bie Diederlage bes Großfprechere und Philifters uns freuten. Er nimmt als Bruder und Melteffer noch innigeren Untheil an ber Sade, die fur mich ein Rathfel, wenn eben nicht Gebeimnif, bleibt. rubigen Sie boch mein brunftiges Berlangen nach einem gangen Eremplar mit erfter Doft. hemfterhuis und Schloffer find nichts; abet das in Bildvret und ein Effen wie ichs gern babe, und wofur Sie meine Seele fegnet.

296. In J. g. Reicharbt.

Ronigeberg ben 17ten Juni 1782.

Benlich geliebteffer gandsmann und Freund, Den 12. D.M. lief ich mit niebergeschlagenem Gemuth von Orn. v. Anerswald, ber als Abe

intant-in Regimentsfachen und auf einen Lab bier aberrafche und mir einige Rachetibten michgetheilt batte, bie mich nabe angingen .- Hel unfern Dorom bet ibm, und liefe sone recht an wiffen warum . in ben Buchlaben: Mollie then fo mutuhig wieber forteiten, alf man mit. vine Meniafeit anbot über Rorbamerita unbe Dampfratie. Das erfte ift guns giethafille file. wich se und bas eweite batte and wicht wief. Reis. Man fagte mir aber- baf ed rint Gaett. bon Better Beit fer mare. 36 feder der beiswegen mit einer giemlich faltfinnigen. Meinterbe in die Safche, weil mich immer, eine Met ben Anreit anwanbelt , wenn gute Sonnibe bon mir beirathen und Ochriftfteller weihet. Rount war ich mit meiner Labung in mein bent getreten, ale mir meine Dabchen mit ber frahen Beitung eines erhaltenen Briefes entgegen gelaufen famen. Eine fo baldige Antwort bon Abnen batte ich mir auch nicht vorgeftefft nicht bes Bettere Stillschweigen fonbern bes Brubere in Sang Stillfdweigen, totales Still fomeigen mar mir unerflarlich und boche ar gerlich, um befto mehr, ba er in bem festes Briefe hieher fich Ihrer umftanblich erinnert batte, - und ber Bufammenhang doch fo me vermeiblich war als Rorver und: fein Gidetten. In befto angenehmern Canmel berfeste mich

ber Inbalt Ihres lieben Briefes. baf ich num

mebe

mehr mit weniger Schwindel und Angk an Ihr Daus benken kann, daß Ihre gute fromme Fraumehr Starke hat, als Sie für sie ju hoffen mehr Starke hat, als Sie für sie ju hoffen gewagt. Es geht ben empfindseligen Seelen, wie den tiefgrübelnden Köpfen. Je tiefer sie trinken, desto eher werden sie nüchtern. Die Süßigkeiten des Lebens verlieren am ersten ihren Geschmack, der sich leicht gewöhnt und länger erhält an bittern und sauren Getränken. Im Kreut, wie es unsere Religion schön sinnlich und bildlich nennt, liegt ein großer Genuß ungerer Existen und zugleich das wahre Treibewerf unserer verborgensten Kräfte.

Mein Sohn ist den 17. Mai mit D. Das gen au Rus aufs Botanifiren ausgemefen. Dente in ber Rutiche ausgefahren zu gleicher Abe ficht. : Bas will die Leere, bie ich fuble, gegen die Ibrige fagen, bie ich mir frevlich vorstela len fann!? Aber welcher Rulle bon Sorgen. Rummer , Berantwortung ac. ac. find, Sie auch überhaben! Se größer bie Liebe eines Baters. befto tobtlicher find feine Sorgen .: und beffe bollischer fein Schmerz. Re ebler bie Baben unferer Rinder, befto mehr Gefahr ihrer Andartune und Diebequche und Berführung in tie ner: Belt, bie im Argen liegt, und fein Beind iff: fo :aefabrlich ale untere in mehr ale eineme Berftanbe blinde Bartlichfeit; unt eitele Gelbfie liebe, fie als unfere eigenen . Weschopfe zu behaubeln, und bie thorichte Befliffenheit, ich weiß nicht was fur ein Jbeal unfere Bilbes und Ramens ihnen einzuprägen-

Menn Sie mußten, liebfter ganbemann und Freund, wie ich ben geftrigen Sonntag und Abicbied bes ungludlichen Sollanders gefenert, ber fich bier noch eine Solle erfpielt, und felbige permuthlich fur feine murbige Dut ter und Gefdwiffer bort mitbringen wird. Im Ebangelio beift es: Bo ber Bater wirft ba wirft auch ber Sohn. In ber Datur und Gefellichaft aber: Bo ber Ochopfer gemirft hat, ba thut ber Berberber auch Beiden und Bunder, und fann es auch nur in einem folden Spielraum und auf einem fo ergiebigen Boben thun. Die Induftrie eines Schurfen verhalt fich zu eines ehrlichen Mannes feiner wie ein Maximum gum Minimum. Gott arbeitete feche Tage; Die Philosophen von haben weber Lag noch Dacht Rube . um bie febr gute, wenn eben nicht befte Welt aum Chaos ju beformiren.

Der hohle Widerschall der erften Schaufel fam wirklich bon einem hohlen irdenen Gefäß ber, und der Schat, ben Sie geliebt, ift geborgen, und hat Ihrer hut und Bachfamkeit nicht mehr nothig, ift vor Motten und Dieben und Mordbrennern ficher, auch vor ber Gesellschaft von Pharaospielern.

So, eben so, sah ich und beobachtete meine Mutter sterben, und sie ist die einzige Leiche, die ich werden gesehen, und mit eben der dunkeln Wonne und Ahndung, womit Sie an der Verklärung und Verengelung des lieben Sesichts, wie Sie es nennen, gehangen. Alle Verzuckungen und Verunstaltungen des langwierigen schwerzhaften Lagers wurden in eine lächelnde, verhältnismäßig harmonische Bilodung ausgelöst.

Dat mirs geträumt, ober habe ich es gelesen ober gebort, daß Sie Ihren fleinen Rostganger sogleich fortgeschickt? denn mein schwindlicher Ropf ist seiner eigenen Sinne nicht machtig. Aber der unterstrichene Name in des Betters Briefe hat mich auf diesen Umstand ausmerksam gemacht — und der Entschluß scheint mir ein wenig zu rasch und ungeduldig zu senn. Je mehr man seinen Schmerz nahrt, desto eher wird er reif, und die Ratur, wie man sagt, läst sich nicht mit der Nistgabel ausrotten.

Ungeachtet ich weber in bem Stedenpferbe ber Demofratie noch in einer wichtigeren Dauptsache mit unserm Better consonire, sonbern vielmehr dissonire, so hat doch seine schriftliche Relation mir so viel Frende gemacht, und enthalt so viel feine, naive, treffliche 3chge, daß ich Copie genommen, die aber unter meinem Schloß und Riegel bleiben wird Sippel ift ber einzige, bem ich bamit eine angenehme Stunde mit Mittheilung einmal auf seiner Billa zu machen wunschte, auch mit Unterbrudung bes wahren Ramens, wenn Sie biese Bersicherung in Ansehung Ihrer nothig sinden— und nach seiner Absahrt in die nene Welt.

Dach ber Gicht habe ich mich lange mit bem Buftweh gequalt, bas fic aber Gottlob! and verloren. Odreiben Sie mir boch etwas von des Sogendory Durchreise, und ob er fei nen Abichied als Capitan erhalten. Vix credo. Ich bante Gott baß ich meinen Eursum mit ibm absolvirt, und mit meinen gemachten Erperimenten meine Erfahrung bereichert und bort einige Dienste thun fann. Bernf babe ich baju gehabt, leiber! fein eigenes, feiner Mutter und feines Bruders Bertrauen, und mebr wie eine Angel hat er hier and verfoluden muffen, bie er ju feiner Beit auch vielleicht fuhlen wird. Raum diefer Ruthe los, liegt vielleicht icon eine andere fur mich fertig, woven funftig, wenns ber Dube lobnt, mebr. -

Wiffen Sie auch, liebster Freund, warum Siob Schaafe, Rameele, Rinber und Efel in duplo wieder erhielt, aber nicht feine Ainder? Diese Frage habe ich vor vielen Jahren in einem alten Buche gelesen, als einen Be-

weis, daß die Todten ben Gott nicht verrechnet find und ihre Unsterblichfeit allgemein vorausgesest wurde, noch ehe es den Phadonen einstel, metaphysiche Beweise von einer Thatsache zu erdichten, und ein reines oder vielmehr leeres atqui und ergo majestätischen Berheißungen und Machtsprüchen entgegen zu seben, oder diese aus jenen herzuleiten.

Diefe Seite follte jum Umfcblag bienen, ich bin aber ju weit mit meinem Geschmier fortgerudt, bag ich ein Couvert machen muß. Meine Abficht und mein Bunfch ift, daß Sie Die gegenwärtige gude Ihres Lebens, Die Ihnen fo empfindlich fallen muß, fo gut wie moglich auszufüllen suchten in einem: Deus nobis haec otia fecit: und fich vor ber gegenmar. tigen Buftenen , worein Gie auf einmal verfest find, nicht ju febr grauen ließen, bie fich eben fo leicht wieder in einen Luftgarten vermandeln fann; benn ber naturliche Lauf ber Dinge übertrifft alle Reenmabrchen und Bauberfunfte. Salten Sie fich nur am Vivit! fo werben Sie auch mit Ihrer guten, frommen Bran bald ein Vivat I fagen tonnen, und Gott für Die nnaussprechliche Gnabe einer fruben, unfouldigen Bollenbung, eines fo fanften erbau. lichen Ueberganges in das gand ber Berbei-Jung, bon Grund der Seele banfen und baraus neuen Duth und frifche Rrafte gu Ihrer' eignen Laufbahn einathmen.

Ift dem kleinen Ueberlaufer diefe Welt nicht gut genug gewesen, mag er fich wiffen in Abrabams Schoß. Defto mehr überlaffen Sie fich den Bedürfniffen und Zerstreuungen des handlichen Lebens, die Ihnen und Andern wohlsthätiger fenn werden, als alle Anftrengungen einer mannlichen Ueberwindung.

Ich umarme Sie unter tansent Segenstwünschen von mir und den Meinigen. Riffen und grußen Sie Ihre gute fromme Frau, die brave Mutter Ihres seligen Wilhelmchens und seine einzige kleine liebe Schwester.

## 297. In 3. 8. Reicharbt.

Ronigeberg ben 30. Juni 1782.

Serzlich geliebtester landsmann und Freund, ich habe Ihnen die unangenehme Nachricht mit zutheilen, daß durch die verrathene Autorschaft der hier im Verlag heransgesommenen und bereits in unsern Zeitungen recenstrene Schrift, das ganze Geheimniß ruchtbar geworden ist, und Prof. Kant mir zu meinem großen Befremden vor acht Tagen bei Green ben Namen zu sagen wußte. Selbst Ihre Berfch wiegen heit ist fein fügliches Mittel gewesen, die Sache geheim zu halten. Die kleine Schrift enthält so viele redende Züge,

besonders für einen, der das Corpus delicti gelefen, wovon bier mehr als ein Eremplar fenn muß, und wornach Rant burch bas ungewöhnliche Rescript eben fo luftern gemacht worden, wie ich es felbft bamals icon gemefen bin. Wegen einer giemlich farfen Stelle gegen Rranfreich prophezeiht Rant bem Berfaffer eben ben Oftracismus in der nenen Belt Benigstens habe ich unfern Better gewarnt vor ber Demomanie. Uebrigens benfe ich. baß Gie eben feine Urfache baben, fich wegen biefes Unfalls au beunruhigen, noch bie gange Sache felbft ju rugen, ba unfer Freund mit Gottes Bulfe geborgen ift, und man burch Bleidaultigfeit am ficherften und ge fdminbeften bergleichen Gefdman ausloicht.

Bird der merkurialische Abt der Franzosen Beiland senn? Webe dem Patienten, ben dem Ver größere Quacksalber den kleineren (Helverius) ausstächt! Unseren Potentaten geht es, wie einem Cavalier in Liestand, der seines galon-nirten Rieides wegen den Scharfrichter umarmte und herr Bruder nannte; sie verkennen die Qualität der Philosophie und Palitik in der galonnirten Schreibart des Abbata assassing. Ik es wahr, daß er hier durch nach Vetersburg gehen wird?

the bound of agreement of

298. In berber.

Ronigeberg ben 7. Juft 1782.

Derglich geliebtefter Gebatter, ganbomann und Rrennb, Die erften Tage biefes Monats And mir bie angenehmften biefes Sabres gewefen, bag ich Ihnen auch babon Rechenicaft geben muß. 3ch lag ben sten b. De. im tiefen Dadmittagsichlaf, als mir jemant mit ten fir ber Stube erftbien, mit einem tunben But duf bem Ropf, ben ich bot Soluf und Rurgfichtigfett nicht ju erfennen im Staube mar, und an ben'ich mir erft in 14 Lagen gu benten vorgenommen hatte. Wer follte es anbers fenn ale unfer alter Barefnoch? Die Taften voll miff Baaren aus ber Schwelt. einiem Briefe von unferem Joh. Georg Miller, und amen Proben fetten und grunen Rafe, ber mir wirflich gleich ben Trauben Esfol fomedt, wie er fie felbft nennt. Lavater bat zwar nicht gefdrieben, aber heuriges und ferniges bepgelegt. Den folgenden Sag, Daria Detm. fudung, fam Bartfnoch wieber mit vollen Tafchen und brachte mir aus bem Bartingi. fchen Enden 36r febnfuchtsvoll vermiftes und ermunfchtes Dacichen, bas ich noch benfelben Abend baib verfchingen, und die andere Saif te jum Frubftuck genoffen, und alle meine Erwartung nicht nur befriedigt, fondern auch übertroffen, ungeachtet Ihrer Beforgniffe, woran Sie mich Theil nehmen lassen. Sott schenke Ihnen boch Gesundheit, Ruhe und Gluck zur Fortsetung Ihrer allerliebsten Briefe Unch die Fortsetung Ihrer allerliebsten Briefe babe ich von harrenoch zu lesen bekommen. Er hat mir gute und angenehme Nachrichten von Ihrem allerseitigen Wahl mitgebracht, und daß alle unser kummerhafter Antheil ein bloßes Misverständnis gewesen. Misverständnist gewesen. Misverständnist gewesen. Misverständnist gewesen. Wisverständniste Beispolitung. Ergo valeant cumgettlichen haushaltung. Ergo valeant cumgetaris erroribus.

.. Unfere Loge, ich mepne bie am bollandi. fcen Baum, meine alte Rachbarin, balt beute ihren Jahrestag; Die andere auf bem Eragheim, bon ber laren Obferbang, fepert immer ben Johannistag. 3ch mochte bennabe barauf westen und eine bobe Wette thun, baß beute and Ihre Gefundheit bafelbft getrunten werben wird, menigstens Ihres Ramens. mit Ruhm gebacht, aber nicht fo Dephaftions und Dabald pie: fich bort beibe ftinfent gemacht. - Das Sebeimnis unferes reifenden Betters ift nunmehr verrathen, trot aller mögliden Discretion bon feiner und unferes Freunbes Seite. Sie wiffen, baß ich bem braben Reichardt , mein zeitliches. Glud ju verdanten babe, und gie feine etwanigen Denfchlich.

Felten aufs genauefte genommen, bleibt er immer ein verdienter Dann in bandlichen und thatigen Berbaltniffen. Beil alfo vielleicht feine Siderfieit baben im Spiel if, fo theile ich es Ihnen anch noch als ein verrathenes Bebeimniß mit, baß ber ratblelbafte Better Beder, ber burd feine lette Autoricaft und ben biefigen Berlag feiner Schiff über Rord amerifa und Demoffatie verrathen wurde, fein anberer ale ber berüchtigte, aber weniaftens für mid rechtichaffene, Odmobi if. 96 habe ben Denftben geliebt und batte ibn gerne unferem Rrenube abgenommen und einen Sommer bier bebatten, wenn ich Einbetubert Bulben wenigftens ju feinem nothburftigen Unterhalte batte ablegen fonnen, wie ich 200 Rthle. einmal liegen hatte, als ich Claubins bor einigen Sahren einlub, Die ich aber ju meiner Rleidung anwandte, bon ber ich noch beftebe. Seine Buneigung foien eben fo fart au feon, bas Gebeimnis fcwebte ibm mehr als einmal auf ben Liben und to weiß felbft nicht was mich abbielt, es thm abzunehmen. Ich frene mich, ibn wenigftens acht Tage in meinem Saufe beberberet an baben wabrend meines Dobagra. Er bet mir einen zwen Bogen langen Brief in englifcher ober vielmehr anglofachficher Gurade gefchrieben, bat' wenigftens Abams feinem

Ibeal und fich felbst abnlich gefunden, ohne bas lettere zu merken; und schwimmt vielleicht gegenwärtig schon nach Amerika, woher ich mehr erwarte. Sein corpus delicti, das hier mit hundert Ducaten, ich weiß nicht warum, verboten ist, habe ich nun erst gelesen. Bon seinen wunderlichen, abentenerlichen Schickfallen weiß ich keine Umstände, als daß er ans einem Gefängniß zu halle entstohen seyn soll.

hente vor bren Wochen bin ich den befen Menschen, den altesten hrn. von hogendorp, losgeworden. Alle Arbeit ist an ihm
verloren gewesen. Ein wurdiger Pendant zum
Abt Penzel, der sich auch noch meiner erinnert durch eine trigam observationum numismaticarum, ein paar Bogen voll Drucksehler
und Sprachschnißer, die schon vor ein paar
Jahren zu Eracau ausgesommen.

Faft habe ich mich zu einer neuen Anflage meiner ersten und letten Werke entschlossen. Weiß keinen andern Titel bafür, als fliegende Blatter. Erste Sammlung enthält 1. Sofratische Denkwürdigkeiten, II. Wolfen, III. Nachspiel u. s. w. Cher an Beschnet, dung als Ausbehnung zu benken. Saben Sie Erinnerungen mitzutheilen, so bitte ich barum in einer mäßigen Viertelftunde, wo Sie Ihren eigenen Arbeiten nichts entziehen, die mir herzänliegender find als meine Reliquien.

Meneibe, im Bebraifden bas 4te Bud Dofe. Geffern endigte bill mit ibm bie Biefterifche Ansaabe ber platonifden Gefprache, und ich murbe feverlich bagu eingelaben. Giner übertraf ben andern an Reuer und Gefühl. letten Buche ber Iliabe bin ich and foon mit ibm , und Sill ju Gefallen werben mir nachftens einen Berfuch mit Pindar machen. So diene ich wenigstens wie ein finmpfer Stein, Anderen bie Ochneide ju geben, bie mir felbft febit. Die Mabden machfen leiber auf ohne Sitten, ohne Renntniffe. Ein wes nig Borwis und Reigung jum Lefen icheint bie altefte auch zu baben. Unterbeffen ift Gott Lob alles gefund und frifc. Anch find Ribbe beffer als Duppen, wenn mir ber Simmet einmal Sowiegerschne nach meinem Geschmack befdert.

Erfrenen Sie mich boch balb mit ber Fores fegung Ihrer merkurialischen Blatter, damik ich meiner menigstens in Ihnen ein wenig geinießen kann. Tausend Grube an Ihr ganges Dans und bie alma mater bestelben.

299. An J. g. Partinoch.

Ronigsberg ben 17. Juli 1782-

Derzlich geliebtester Freund, Bollte Ihnen noch ben bien b. M. im Borbeygehen gute Reise wunfchen; Sie waren aber schon ben Stillen Sie boch meinen hunger und Durkt nach der Fortsetzung und dem Ende Ihrer antinicolaitischen Untersuchungen. Ich kann die Austosing des Rathsels nicht erwarten. Wersaumen Sie doch keinen Positag. Romme ich dieses Jahr auf eine einzige Nacht aust Land, so soll mich Ihr Geist der altesten Poesse begleiten. Es ist Schade, dieses Buch nicht mit ganzer Seele zu lesen, als ein Muster prosaischer und poetischer Beredsamfeit. Gott gebe Ihnen doch Stärke und Frendigseit zum Exegi monumentum are perennima, und geniesen. Sie so viel Wollust im Schreiben, als unser einer im Lesen.

Meine Obsibaume im Garten granen und gebeiben nach herzensluft. Wenn mir ber himmel biese Erstlinge erhalt, so bore ich auf wie Abam anfing und werbe auf meine alten Tage ein Gartner. Es muß alles spat hen mir fommen — und zeitig genug zum Kenerabend.

All mein kefen ift nichts als mich finmpfer zu machen und meine lange Beile zu verschößern. Sanschen hat ben Anfang gemacht, hep Archibiaconus. Matthes in die Kinderlehre zu gehen. Wir haben dieses Jahr zum sechstenmale das N. T. angefangen und find gegenwärtig im Briefe an die Debräer. Im Lateinischen lesen wir das britte Buch ber

Meneibe, im Bebraifden bas 4te Buch Mofe. Beffern endigte Sill mit ibm bie Biefferifche Ansaabe ber platonifden Gefprache, und ich murbe feverlich baju eingelaben. Giner übertraf ben andern an Reuer und Gefühl. letten Buche ber Mliabe bin ich and icon mit ibm , und Sill ju Gefallen werden wir nachftens einen Berfuch mit Vindar maden. So biene ich wenigstens wie ein stumpfer Stein, Anderen bie Schneide ju geben, bie mir felbft fehlt. Die Mabden machfen leiber auf ohne Sitten, ohne Renntniffe. Ein wenig Borwis und Reigung jum Lefen icheint bie altefte and ju haben. Unterbeffen ift Gott Lob alles gefund und frifc. Auch find Ribbe beffer als Duppen, wenn mir ber Simmet einmal Schwiegerichne nach meinem Geschmack befdert.

Erfrenen Sie mich boch balb mit der Forts fehung Ihrer merfurialischen Blätter, damik ich meiner menigstens in Ihnen ein wenig genießen kann. Lausend Grüße an Ihr ganges Dans und bie alma mater besselben.

299. An 3. g. Bartinod.

· Ronigsberg ben 17. Juli 1782

Derzlich geliebtester Freund, Wollte Ihnen noch ben ben b. D. im Borbengeben gute Reise wunfchen; Sie maren aber schon ben

Abend vorher abgereist. Gott gebe daß Sie gefund und vergnügt heimgefommen, und die Ruhe Ihnen eben so wohl als die Reise gebeihen möge. Laffen Sie sich das Wort der hänslichen Ruhe nicht ohne Nachbruck gesagt sepn; sondern übertreiben Sie sich nicht in Ihren Arbeiten. Gehen Sie sein Piano zu Werk, und lassen Sie sich auch noch ein wenig auf morgen übrig.

Borige Woche habe ich mit hartung bep Regierungsrath Graun gespeist. Er hat mir seinen Laben angeboten. Ob wir uns naber tommen werben, weiß noch nicht. Zugleich ersuhr ich, daß man in dem andern Ulrichs Geschmier über die Consirmation für meine Arbeit ausgegeben, und durch diesen groben Betrug den Absach der elendesten Maculatur zu befördern gesucht, mit der Anecdote, daß ich meinem armen Beichtbater zum Trug diesse Schrift ausgesest, ehe ich meinen Sohn in die Kinderlehre ben ihm gegeben. Es wird auch schon an einer Widerlegung — und zwar in dieser Voraussetzung, daß ich der Versasser

Einige Tage habe mir mein Leben mit einem Quassia Trunk Morgens und Abends serbittert und bemerkt, daß er ein Bliegepsift ift. Ob er mir wohlthatiger seyn wird, tann noch nicht sagen.

Empfehlen Sie mich Ihrer Fran Gemahlin und sammtlichem hause — und grußen Sie auch ben Selegenheit die Schweiz von mir, bis ich felbst schreiben kann, welches nicht von meinem Willen abhängt.

Ich umarme Sie unter ben gartlichften Gruben meines fleinen Sefindes und ihrer alten Glude —

goo. Un 3. 8. Reicharbt.

Ronigsberg ben 28. Juli 1782.

Derzlich geliebtester Landsmann und Freund; es frent mich, daß Sie Ihren Pstegsohn nicht verstößen, sondern wieder ausgenommen haben als einen kleinen Freund des Seligen, der Halfe pichig hat, die dieser nicht mehr braucht. Die Todten leben ihrem herrn, und Er ift ihr Sott; in Ansehung der Lebendigen gekährt es uns, Mitverwalter seiner Vorglebung zu senn, und haben dafür die Erstlinge ihres Genusses.

Se freut mich, daß Sie und Ihre liebe, würdige Bran meine fummerlichen Briefe ju lefen im Stande find, und fich vor der Stimme in der Buften nicht granen laffen. Ich besotze immer, daß mein herz verraucht oder michmachaft wird, weil es durch den Kolben eines leider! verbrannten Sehirus fich mittheb

len muß; boch bie Liebe bect ber Sunden Menge.

Bruder Dorow und ich find einig in Gefinnungen fur unfern Better, aber auch in gleicher Berlegenheit, bas geringfie-auszurich ten . - befonbere unter ben borgefdriebenen Bebingungen bes Stillschweigens, bas ben gegenwartiger gage ber Sachem folechterbinas unmoalich ift. Unfere Bermuthung, burch bie beiben logen, burch bie Subenschaft bier et mas auszurichten, ift benm erften Berfuch aleich niebergeschlagen und vereitelt worben. Meine Berbinbungen find bier fo flein und fo miffich daß ich auch in ben wenigen Ban-Bern, wo ich Butritt babe, auf glubenben Roblen gebe. 3ch, ber ich famm einen eineigen "Thaler 'tht' Erziehung meiner eigenen Rinber übrig babe - eine Borfeling Die wie ein Gefdwur in meiner Seele liegt und mir ben ihrem Bachetbum immer befcwerlicher wirb und alle Lebensluft ausfaut - marbe ohne ben geringften Scrupel und mit Rrenden ein ungerechter Saushalter gegen bie Meinigen fenn wie ber im heutigen Evangelio gegen feinen herrn. Ben ber jest herrichenben Umgerechtigfeit wird aber alle Menfchenliebe une ter Reichsgenoffen, gefcmeige gegen Coomopoliten und Cofoniften einer neuen Belt jw Eis - ober concentrirt fic jum Brennpunct Des

bes monardifden Selbft. Sie verfieben, liebster Freund, fo gut wie ich fuble, mas ich foreibe, und ber gemeinschaftliche Freund wird mich überbeben, auf diefer unharmoni. ichen Saite langer berum ju irren. Defono. mie bes Lebens, ber Beit, ber Mittel und Rrafte - felbit ibres Digbrauchs - ift får mich eine feilere Bobe, als jene poetifche reines Bergens ju fenn: Ter mullur ieft & Side रवेंद स्वर्शिवद बेल्वेंग स्वरे भाग्वेंद्रस्य स्वर्णन Rie aebte mit Ihrem Griechischen? 3ch habe von unferm Better mehr gelernt ale er felbft meiß. Unf bie beiligen Tifchreden bes Orbile une ferer Botentaten und ihrer forglofen Abilosophie frene ich mich im Geift. Sogendorp fcrieb mir auch von einer beil. Confereng mit ibm im and baf bafelbft die Rebe bom Eritifer ber reinen Bernunft und bem Sauvage du Nord, bem Metafritifer ber bon Materien leeren Rormalitat, Die Rebe gewesen mare. Dbe mabr ift, weiß ich nicht. Un Materias lien ju ben metaphpfifchen Sanblungsetabliffe ments in Dft. und Weft . Preußen fehlt es hier nicht. Was wir durch das wohlthatige Coict von Rantes gewonnen, fonnte fuglic mit der welfchen Declaration bon 66 liquidirt werden. Alle unfere Philosophen mit ihrer englischen Beredfamfeit find nichts als Barafiten und Mantominen, alle unfere Runft. und

Damann's Schriften. VI. Th.

18

e Wicolaiten , alle unsere quftit, ber barmbertigen Glaubens im Sanbel und als Balhorne im A b c und alle unfere Rraftmanner laie ben bom außerlichen Unfeben ber und ihrer Physiognomie, wie Simfon Rete am Bach Soraf. Sagts nicht Sath, berfundets nicht auf ben Gaffen gidfion, daß fich nicht freuen die Socie der Philifter, baf nicht frohloden bie Sid ber Unbeschnittenen. Bas ift ben fo bemandten Umffanben anzufangen? Sollen mie auch bem lieben Baterlande, bem bentichen Boben , bem weißen Stier , ber gang Europa entführt, Balet fagen, und Demagogen wilber, unruhiger, ungezogener Rinder einer neuen Belt werben? - Dergleichen Bluchtlingen und exemplis odiosis unfere lette Schindmabre jum Borfpann aufopfern? Steben muß man weniaftens tonnen, um ein Erbbeweger ober Beltericutterer zu fenn - A propos!

Unfere Gilbenfischer haben eine foone nene Salle fur ihre Weiber und Waaren auf ber Fischbrucke gebaut; in der Mitte ist unter einem blauen und grauen Gewölke ein alter Mann mit einem Drepzack abgemalt, mit der Ueber, ober Umschrift:

Meptunus Gott ber Belle, Segne boch unfere Rahrungs : Stelle. Wie unsere ausmerksame Polizen ein soloces diffentliches Denkmal des Beidenthums und quirinalischer Andacht hat können darstellen lassen, begreift niemand Ob die theologische Kacultät oder das Spnedrium dazu stillschweigen wird, mag die Zeit lehren. Dem sep, wie ihm wolle, so wird der Gott der Welle auch für unsern Jonas sorgen und schaffen — und seine Erfahrung mit Hoffnung, unsere und seine Bünsche mit Erfüllung krönen.

Dier foll niemand eher etwas ju feben befommen, bis Sie es erlauben oder er bort
angelangt fenn wird. Laffen fich Maßregeln
oder handhaben, die Sache anjugreifen, noch
ausmitteln, so werden selbige von uns genust werden.

## 301. In herber.

Ronigsberg ben Iten Mug. 1782.

Herzlich geliebtester Landsmann, Gevatter und Freund, Den 27ten kamen Ihre Zeilen nebst dem letten Briefe über den Baphometus. So sehr ich auch die versprochene Fortsetung wanssche, so ist es mir doch lieb, das Gie die Untwort abwarten. In der Götting'schen Zeitung macht die Recension der nicolaitischen Schrift einen sehr lächerlichen Contrast. Sie wurde eben so sehr gelobt als Ihre Meisterhand.

Scharfrichter nichts als Ricolaiten, alle unfere Reformatoren ber Bufit, ber barmberrigen Minsmacheren bes Glanbens im Sandel und Manbel, nichts als Balhorne im A b.c. mnb Ginmal Gins - alle unfere Rraftmanner lai fen fic taufden bom außerlichen Unfeben ber Berfon und ihrer Physiognomie, wie Simfon von ber Dete am Bach Goraf. Sagts nicht an in Gath, verfundets nicht auf ben Gaffen in Afchtion, bag fic nicht freuen bie Sache fer ber Mbilifter, bag nicht frobloden bie 316. ter ber Unbeschnittenen. Bas ift ben fo bemanbten Umftanben angufangen? Sollen mie auch bem lieben Baterlande, bem bentichen Boben, dem weißen Stier, ber gang Europa entführt, Balet fagen, und Demagogen wil ber, unruhiger, ungezogener Rinber einer neuen Belt werben? - Dergleichen Gluchtlingen und exemplis odiosis unsere lette Schindmabre sum Vorfvann aufopfern? Steben muß man wenigstens tonnen, um ein Erbbeweger ober Belterschutterer ju fenn - A propos!

Unfere Gildenfischer haben eine schone nene Salle für ihre Weiber und Waaren auf der Fischbrucke gebaut; in der Mitte ist unter einem blauen und grauen Gewölfe ein alter Mann mit einem Drepzack abgemalt, mit der Ueber, oder Umschrift:

Neptunus Sott ber Belle, Segne boch unfere Rabrungs : Stelle. Bie unsere aufmerksame Polizep ein soloches diffentliches Denkmal des Beidenthums und quirinalischer Andacht hat können darstellen laffen, begreift niemand. Ob die theologische Kacultät oder das Spnedrium dazu stillschweigen wird, mag die Zeit lehren. Dem sep, wie ihm wolle, so wird der Gott der Welle auch für ausern Jonas sorgen und schaffen — und seine Erfahrung mit Hoffnung, unsere und seine Bünsche mit Erfüllung krönen.

Dier foll niemand eher etwas zu feben befommen, bis Sie es erlauben ober er bort
angelangt senn wird. Laffen fich Maßregeln
oder Handhaben, die Sache anzugreisen, noch
ausmitteln, so werden selbige von uns genust werden.

## 301. An Berber.

Ronigsberg ben Iten Mug. 1782.

Herzlich geliebtester Landsmann, Gevatter und Freund, Den 27ten kamen Ihre Zeilen nebst dem letten Briefe über den Baphometus. So sehr ich auch die versprochene Fortsening wünssche, so ift es mir doch lieb, das Gie die Antowort: abwarten. In der Götting'schen Zeitung macht die Recension der nicolaitischen Schrift einen sehr lächerlichen Contrast. Sie wurde eben so sehr gelobt als Jhre Meisterhand.

Rouffean's Berte babe ich mobl angefdant, aber noch nicht auftreiben fonnen, ungeachtet ber Anftalten, Die ich bagu gemacht. Die Abbandlung über bie Sprachen fiel mir gleich in die Angen, und ich bachte eben baffelbe baben. mas Sie mir fdreiben, zwar befannte, aber bod farf und bubid gebachte Sachen barin an finden. Indem eben mein Appetit au feie nen Confessionen burch Sie gereigt worben mar, erhielt ich, wie bom himmel gefallen, ben 29. Jul ben erften Theil berfelben ans Botsbam von bem jegigen hauptmann von Dogenborp, ber mir ben zweiten gleich nachtie fenden verfpricht. 36 warte aber noch barauf, und por Ungeduld babe ich ihn aus bem Buchladen anticipirt. Bas fagt jest ber bentiche Merfur ju feiner Deduction über bas beruch. tiate Raftum? Rant ift fo politifd, fic gar nicht um diefes Buch bisher befummert ju baben; arbeitet bermuthlich an feiner eigenen Ohrenbeichte ober Gemachte ber reinen Bernunft.

And Mendelssohn's Anmerkungen jur Abbtischen Correspondenz habe ich weder in ben Buchladen noch ben seinen hiefigen Glaubensverwandten auftreiben können, bis ich fie ganz unerwartet auf der Schloßbibliothek fand. Sein Urtheil über hume's Broschüre hat so auf mich gewirkt, daß ich heute mein Schiblemini anfangen können, und den ersten Brief meiner epifiolischen Rachlese eines Metafritifers in Ende gebracht. Gott gebe guten Fortgang in die fer Arbeit, baß ich diesen Geburtsmonat beffer anwenden moge, als mit der humischen Uebersehung vor zwen Jahren.

Diesen Mittag schickte mir mein alter Freund, Kriegsrath hennings, ben dritten Theil der Bater. Schule von meinem Lieblingsbichter Retif de la Bretonne. Kennen Sie auch diesen fruchtbaren Sonderling? Er iff seit dem ersten Buche, das ich von ihm kennen lernte, Geschichte meines Baters, in welchem der Grund aller seiner übrigen Fasmillienmahrchen liegt, immer mehr für mich gewesen als Jean Jacques.

Die barmherzige Sage nicht ganz mit trodenem Juße zu übergeben, so war eben nicht von kumpenhändlern zc. die Rede, sondern von einem einzigen Bucherer, der sich Ihre ersten Unbequemlichkeiten zu Rube gemacht. Ein blofes Rifverftändniß, ohne die geringke bose Abficht, scheint der Grund des ganzen Gerüchts gewesen zu seyn. Gott Lob, daß alles Lügen ift.

Mber Ihre hypochondrische Unluft, die fich mehr auf politische als denomische Umftande zu beziehen scheint, ift wenigstens der Gesundbeit nicht gunftig. Wir haben hier alle, liebfter herder, eine höhere Furbitte nothig, daß unser Glanbe nicht aushöre, wenn er wie der Waizen gefichtet werben foll. "Erzürne bich wicht über bie Bofen, fen nicht neibisch über bie Uebetthäter." Affaph's heiligthum ist Ihmen naber als mir. Umbition ift eine ärgere Selbsimdrberin und Giftmischerin als Werther's Lotte mit ihren schnöden Reizen.

Ich bin fein Prophet, sonft waren Sie schon lange in Berlin ober ich in Beimar gewesen. Doch burch fehlgeschlagene eitle Bunsche wird eben ber unerkannte Zweck berfelben erfüllt, wie aus dem Richts — Etwas und Ales. Die Doffnung, uns einander zu sehen, wachse und reife mit jedem Jahre bis zur bevorstehenden Erndte!

..... 302. An J. F. hartinoch.

Ronigsberg ben 16. Septbr. 1782.

Serglich geliebteffer Freund, Endlich bin ich vorigen Frentag mit einem Pack und Brief. chen von Ihnen erfreut worden. Für die Erft linge Ihres neuen Verlages taufend Dank. Sottlob, daß Sie gefund find, weßhalb ich immer beforgt gewesen.

Reichardt hat mir weder auf zwen Briefe geantwortet, noch das dritte Stud feines Masgazins zugeschickt. Vermuthe, daß er mir bose geworden. Warum? weiß ich eben so wenig, als das warum? feiner vorigen Neigung. Bloken habe ich ihm genug gegeben, theils in Anfe-

hung ber Beimarischen Angelegenheit, theils in Ansehung bes Betters, von dem ich nicht bas Geringste weiß. Meine Unschuld und Ansemerksamkeit in beiden Dingen beruhigen mich. Unfer Freund in Weimar ist empfindlicher, als er nothig hatte, und redet von Apotheker. Rechenungen und andern Kleinigkeiten, an die weber jener noch ich mit einer Splbe gedacht.

Mit meinen Schriften durfen Sie fich gar nicht übereilen; im Segentheile ift es mir recht lieb, wenn die Sache liegen bleibt, denn es macht mir eben so viel Muhe, meine alten verrauchten Grillen aufzusuchen und ihnen nachzuspuren.

Bu ben Confessions de Rousseau gehort auch Rousseau juge de Jean Jacques, bas wichtiger ift, und eher die Meisterhand eines guten Uebersepers erfordert, als jene.

303. Un 3. g. Gartinod. Ronigsberg ben 8. Bit. 1782.

Berglich geliebtefter Freund, Bon bem in Memel für mich liegenden Pack weiß ich noch nichts, beforge aber ein Migberftandniß. Ich weiß, daß ich zu keinem Commissionar bestimmt bin. Wenn Sie aber meine Briefe nachsehen, so werden Sie sinden, daß ich den Shakspeare für Drn. von Auerswald nicht schon bestellt, sondern mir ansbrücklich vorbehalten, mich erft

Waizen gefichtet werben foll. "Erzürnt dich nicht über die Wofen, fen nicht neibisch über die Urbeithäter." Affaph's heiligthum ift Ihnen näher als mir. Umbition ist eine ärgere Selbsimorderin und Giftmischerin als Werther's Lotte mit ihren schnöden Reizen.

Ich bin fein Prophet, sonft waren Sie schon lange in Berlin ober ich in Beimar gewesen. Doch burch fehlgeschlagene eitle Buliche wird eben ber unerkannte Zwed berselben etfaut, wie aus dem Richts — Etwas und Ales. Die Doffnung, und einander zu sehen, wachse und reife mit jedem Jahre bis zur bevorstehenden Erndte!

## 302. An 3. F. hartinod.

Ronigeberg ben 16. Septbr. 1782.

Serglich geliebtester Freund, Endlich bin ich vorigen Frentag mit einem Pack und Briefechen von Ihnen erfreut worden. Für die Ersclinge Ihres neuen Berlages taufend Dank. Gottlob, daß Sie gefund sind, weshalb ich immer beforgt gewesen.

Reichardt hat mir weder auf zwen Briefe geantwortet, noch das dritte Stud feines Masgazins zugeschickt. Vermuthe, daß er mir bose geworden. Warum? weiß ich eben so wenig, als das warum? seiner vorigen Reigung. Bibben babe ich ihm genug gegeben, theils in Anse-

hung ber Beimarischen Angelegenheit, theils in Ansehung bes Betters, von dem ich nicht bas Geringste weiß. Meine Unschuld und Ansemerksamkeit in beiden Dingen beruhigen mich. Unser Freund in Weimar ist empfindlicher, als er nothig hatte, und redet von Apotheker. Rechenungen und andern Kleinigkeiten, an die weber jener noch ich mit einer Splbe gedacht.

Mit meinen Schriften burfen Sie fich gar nicht übereilen; im Segentheile ift es mir recht lieb, wenn die Sache liegen bleibt, benn es macht mir eben so viel Mube, meine alten perrauchten Grillen aufzusuchen und ihnen nachzuspuren.

Bu ben Confessions de Rousseau gehört anch Rousseau juge de Jean Jacques, bas wichtiger ift, und eher die Meisterhand eines guten Uebersepers erfordert, als jene.

303. Un 3. 8. Sartinod. Ronigsberg ben 8. Dit. 1782.

Derzlich geliebtefter Freund, Won bem in Memel für mich liegenden Pack weiß ich noch nichts, beforge aber ein Migberftändniß. 3ch weiß, daß ich zu keinem Commiffionar bestimmt bin. Wenn Sie aber meine Briefe nachfehen, so werden Sie sinden, daß ich den Shakspeare für frn. von Auerswald nicht schon bestellt, sondern mir ansdrücklich vorbehalten, mich erft

darum zu erkundigen. Anch seien Sie den Preis höher als Hartung, und ich haber Ihnen Anfangs schon gesagt, daß ich mit einem accuraten und genauen Manne zu thun habe, der, so jung er auch ist, ein strenger Buch-halter jeder Ausgabe ist.

Dicolai's zweiter Theil übertrifft ben Sollszerischen, und unfer Freund ift auf eine Art gemishandelt, die mir wehe thut. Ich wollte gern seine merkurialischen Briefe adoptiren und auf meine Rechnung nehmen, wenn die Sache sich thun ließe. Meine Besorgnis wegen des Stillschweigens ans Berlin und holland ift überstüssig gewesen, und hat auf lanter Wissverschungsen und Jufallen beruht. Reicharde hat mir vorige Woche ein ganzes Packet aus Polland zugeschicht. Better Becker ist in großer Gesahr gewesen, unter Seelenverkaufer zu gerathen.

Rouffean's Schrift schien mir auch gar nicht für Bodens llebersegungs. Laune zu senn. Eramer wird uns immer Genüge thun und zugleich, wie ein anderer Freinshemius, Supplemente liefern. Rouffean's Original Porträt von Latour, bas er felbst in seinen Dialogen anführt, ift hier, aus Mylord Marechal's Rachlas, und ich liebangle manche Viertelstunde mit demeselben.

### 304. Xn 3. g. Reidarbt.

Ronigsberg ben 14. Oct. 1782.

Blit, Donner und hagel! wo ist mein Brief, ber bentsche, ben Better an mich geschrieben? Derans mit ihm! wenn ich nicht noch sieben Blüche zu benen zugeben soll, mit benen sich meines sel. Waters sel. Bruder Johann George hinseste, ben zweiten Theil ber asiatischen Banise anzusangen. Aus waser Macht können Sie mir ben beutschen Brief, den Better an mich geschrieben, zurückalten, und unterschlagen, — und wer hat Ihnen die Macht gegeben — "und wie habt Ihr das thun durfen? Wist "Ihr nicht, daß ein solcher Mann, wie ich bin, "errathen konnte?"

Erschrecken Sie nicht, liebste beste Fran Rapellmeisterin, vor dem Donner, Hagel und Blis. Die Sache betrifft keinen Sperkuchen, sondern eine Urkunde, einen Beleg zur Gesschichte des menschlichen herzens, einen Text, über den unser Vetter vor seinem Abschiede aus dieser alten bosen Welt zwey ganzer Bogen in Folio Noten Anmerkungen und Bericktigungen geschrieben, die mir ohne ihren Text eben so viel nüße sind, als ein Schloß ohne Schlüsel, oder rückwärts, wie Junker Asmus in Wandsbeck sagt. She ich zur hausunterssuchung schreite, Madam, bitte mir den Schlüse

4

fel zu Ihrem Beinkeller und den größten Willstomm von Gold, Silber oder verklarter Erde aus, damit zu weissagen, in welchem Winkel mein Eigenthum nach seiner Erlösung sich sehnt. Ich vermuthe allerdings Teuselepen in diesem Briefe, und daß Er nicht das herz gehabt Sie zur hehlerin dessehen zu machen. Unsichnld wie die wahre Weisheit weiß von nichts, und verdient eine so sanfte Ruhe und eine so gute Nacht wie ich Ihnen wunsche.

Wie sind die Delden gefallen! — Die Töchter ber Philister freuen sich, die Töchter ber unbeschnittenen allgemeinen Bibliothek frohlocken. Uch mein Auserwählter, ach du Bruder meiner Muse, ach mein erwünschter rüstiger Argosbesieger! Was kein Gott, kein Freund bas herz gehabt, hat — Sch — und Vetter Nastal gethan. Bien vous fasse commo aux chiens l'appetit d'herbe!

Aber ohne beinen Freund marft bu feinen Gefahren der Seelenverfäufer, feiner Untrene
bes glafernen Weltmeers, ehrlicher Vetter Beder! feinen odyffeischen Wallfahrten in eine nene
Welt und unterirdische Demofratie ausgesetzt gewesen, sondern dein unsterblicher Rame hatte geglanzt als ein Stern erfter Größe unter den jungsten Martyrern für die Freyheit des menschlichen Geschlechts. Mein herr muftalifder Magazinvermakter, warten Sie auf feinen Dant weder für Ihr brittes noch viertes Stud, auf feine Copie ber englischen Noten zum beutschen Text —

Warten Sie auf keinen Gruß von Krenstelb, und was er mir alles heute vorgehustet und leiber! vorgekencht von dem was ich Ihiken und was er selbst schreiben wollte. Rurg, schicken Gie mir den deutschen Brief nicht; so mag ich weder Ihr Freund, noch Landsmann, noch Gevatter, noch Kaliban ab epistolis, noch, wie meines seligen Vaters seliger Bruder, länger heißen

Johann Georg Samann.

305. An 3. 8. Reicharbt. 3. Sonigeberg ben 27. October 1784.

Berglich geliebteffer Landsmann und Freund, Diesen Augenblick erhalte Ihre Antwort und wurde auch ohne Ihre Bedingung, mit der ersten Post zu antworten, selbige erfüllt haben. Wie haben Sie doch einen Augenblick an der Calibanen Laune, womit ich meine Ausstorderung an Sie gethan, zweiseln können? Ik Ihnen das kleine Gesichtchen des Gottes Iveus, das ans einer griechischen Maste herausguckt, so fremd? mit Vergleichung der offenen Einlage, wenn Sie dazu Muße gehabt, batten Sie manches errathen können, beson-

berd meine ausgelaffene Frende über bie unvermuthete Antunft Ihres Briefes, ba mich Ibr Stillschweigen außerordentlich beunrubiat hatte, und ich wegen eines Diffverftanbniffes iber amen Buncte, worüber ich in meinem Gewiffen mich unschuldig mußte, die Ihnen aber in einem gang andern Licht erfcbienen's glaubte Ihr Bertrauen eingebust ju baben. 3ch berubiate mich bloß mit ber Restanation in mein Schickfal, sine ratione sufficienti hemundert unb gescholten au werben. Ben biefer erfunftelten Gleichmathiafeit fam Ihr bider Brief an, und mein gang ungegrundeter Berbacht fiel auf einmal über ben Saufen. 3ch gerieth alfo in eine gang entgegenfette Gabrung und Saumel, ber in allen ben Briefen mir gleichfam bie Reber geführt, baf es mich Dube getoftet, meinem Muthwillen ben Bugel ju balten. Dieß find feine Ginfalle, fondern bie mabre Geschichte meiner Empfindungen.

Jene beiden Noli me tangere waren aber Partknoch's Auftrag nach Weimar, und Ihrer an Dorow wegen Unterstühning bes Vetterstungeachtet ich ben ersten mit aller Behutsamskeit und Vorsicht übernahm, um keine Klatscheren zu veranlaffen, und die Unmöglichkeit des anderen mir weher that, als ich es mir wollte merken lassen.

Was Sie ben den gefallenen helben gebacht haben, weiß ich nicht; aber Ricolai's zweiter Theil liegt mir wie ein Stein auf dem Herzen, und damals noch mehr. Ich beneis dete einem Feinde, dasjenige gethan zu has ben, wozu sich fein Freund brauchen läßt, und ich wünschte unserem Landsmanne und meis nem doppelten Gevatter — et ab hoste consilium für die Zufunft. Weil ich wenige Unglücks liche gekannt, die nicht in irgend einem Sinne hätten sagen können: pol me occidistis, amicil so war der Uebergang von jenem Vetter auf unseren, von Feindschaft auf Freundsschaft, und ihre Coincidenzen, mir ziemlich nabe gelegt.

"Geraber, freper Tabel" — Dit dem lieben geraben! Als wenn es in ber Ratur und dem menschlichen Leben bergleichen gerabe beinien gabe, und ein nasus aduncus nicht besser wäre, als gar feine. Hätten Sie mit gerabezu geschrieben: "Landsmann, an dem und dem Tage erhalte ich einen deutschen Brief an ench, den ich vor Aergerniß in tausend Stiede zerriffen, weil er weder dem Patron noch dem Clienten Stre machte," — so hätte ich freylich über viese Gewalt von Censur ein wenig den Ropf geschietelt und wie Ihre Toleranzprediger Barüber moralister. Aber Ihr altum siedentium aber ein solches peremtorisches Kactum

machte mich besto lauter und schreyender. Denn das, was Sie zu Ihrer Entschuldigung anfshern, liebster, bester Freund, war eben Ihree Sunde gegen den Geist der Freundschaft. Sie "sesten voraus, daß der Brief mir keine Freunde machen wurde, dem einen keinen Bortheil schassen könnte und dem andern gewiß Schande machte." Ach, wenn Sie wüsten, was in dem Worte Homo sum! für eine Welt von Ergo's nach meinem Geschmacke liegt.

Da haben Sie meinen geraden, fregen Lasdel. Sie haben nicht recht gehandelt; was im Affect geschrieben war, im Affect gelesen, im Affect geurtheilt, im Affect gerriffen; und das ware Ihre Pflicht gewesen, mir geradezu zu melden. Besser hatten Sie mir die Zerreisung überlassen, und nothigenfalls auf burden siebe gethan. Aber qualis rex, talis grex. Mit der Execution fangt man an, und mit der Untersuchung währt es von Philipp des Schönen Zeit an die auf Nicolai den Gronken. Also, um gerade Linien zu ziehen, geben Sie mir eine sein gerade Kläche.

Erlauben Sie mir noch ein wenig auf eben ber Saite meiner Leper hernmigipren. Dine magna venia giebt es weber einenton of e Krennbichaft noch ingenium. Spimus et hane veniam petimusque damusque vicissim. Dierin besteht die gange are poëtica ber bruberlichen Liebe und ber gemeinen Liebe. Seine Brennde ju fennen, iff ber Gennb aller Aflichten gegen fie, wie die Selbfierfenntnis, fcmer, mubfam, edel - und anm Rortgange ber letteren unentbebrlich. Der. aleiden fritische Lagen, wo bie Leidenschaften fturmen und ben Grund aufruhren, find mehr lebrreich als anftogig fur mich, mehr erbaulich als argerlich - und ich finbe gar nicht bie Ind confequent in beiberfeitigen Charafteren Ihnen fo aufgefallen. Gie fennen unfer ungleiches Urtheil über die beiden Bruber, lieb. fter Landsmann, und ich gewinne wenigftens ben meiner Spoothefe ibrer Domogeneitat, baß ich feinen bewundere noch verachte, und baburd beiben vielleicht nublider werben fann.

Rury, Sie ersehen, daß es mir nicht einsfallen können, im Ernst wegen dieser Rleinigsteit auf Sie bose zu senn; sondern, wie Sie den Wansch des Betters erfüllt, seinen dentschen Brief zu vertilgen, ebenso ich seinen ausdrücklichen Anstrag, mir meines schwachen Magens wegen eine kleine Alteration zu erkunsteln, wie Sie aus der kunftig erfolgenden Abschrift seines englischen Briefes selbst ersehen werden; denn er erinnert mich an meine dietetische Regel, sich vor der Mablzeit ein wenig

gu argern, und nach berfelben brav zu lachen, aber nicht rudwärts.

Je mehr ich die alte Reliquie vom 15ten Jul. lefe, besto mehr sinde ich, Ihnen für die Mittheilung derselben zu danken. Die Sache selbst ist nicht mehr der Rede werth. Beide erkennen ihr Unrecht; wozu sollte man nicht einem so gut als dem andern glauben? Beide haben sich dadurch erst bester kennen und schäden gelernt. Auch in der Freundschaft ist zwisschen Eredit und baar Geld ein großer Unterschied; zwischen Commission und eigener Rechnung. So weit ist alles schön und gut.

Ich barf Ihnen nicht erst sagen, was für Antheil ich an bem Schicksal dieser ganzen Wallfahrt nehme, und wie sehr ich Ihnen wenigstens die Freude guter Rachrichten für Ihre Verdienste um ihn wünsche. Das Periissem nisi periissem mag anch an ihm erfüllt werden. Ein solches Schaustück ist immer zu Schade für die öffentliche Münze. Im Rationalhaß würde er meinen Ramensbetter, den Agagiter, übertreffen. Der himmel beschere ihm zum Cabinet der Demofratie haus, hof und Bett einer jungen, liebenswürdigen Wittwe. Versäumen Sie nicht, mir die Rachricht seiner Abreise zu melden, daß ich ihn weswisssens in Gedanken begleiten kann.

Am I. Simon n. Juba.

Sebe abermal meinen Spruch an, wo ich ihn gestern gelassen. Ich hoffe, daß Sie über ben Con meines Briefes keinen Zweifel mehr haben, und eben so wenig mir übel nehmen werden, wenn meine Real. und Personal. Urtheile von den Ihrigen und Ihrer Freunde Richt. schnur abweichen.

Detter weiß zwar nicht, wie weit er Recht ober Unrecht habe, will's aber ichlechterbinas nicht untersuchen." Ich noch weniger. "Der andere weiß es, gefteht es." Ben allem Unrecht entidulbige ich ben letteren mehr als ben erfteren. Bober ? auch aus feinen eigenen Betenntniffen. Das ganger bren Wochen lang mabrende Martvrerthum feiner bemofratischen Autoricaft unter einem jugendlichen aristofratifchen Runftrichter fonnte fein gutes Blut unter beiben bervorbringen. Der eine ,batte gern ihm einigemale aber Reben hinter bie Obren geschlagen,"- weil ibm feine eigenen web thaten - ber anbere mußte baber ben politifchen Weg der Unterhandlungen mablen. Als Demofrat benft unfer Better ju ichlecht bon ber Beisheit ber Dummfopfe; in biefem Buncte bin ich, ohne Rubm ju melben, bemofratifcher gefinnt ale er felbft. - Die Bergleichung fo vieler Staatsformen giebt uns eben die confuseften Begriffe, so viele Ibole subaltere ner Grundfabe, bag bie Daterie barüber

perforen geht aub wir ben Bald bor lauter Stannen nicht mehr feben fonnen. Der fchmert lide, foredlide Bunfo, fcon aus Europa gu fenn - and, ber fceltenbe bobn ... find bief nicht faule Kruchte , bie ibm ben Baum feiner politifden Renntuif bes Guten unb Bo fen verbachtig machen follten? batte es miz armen alten Manne nicht eben fo geben fannen. ols bem lieben griftofratifchen Boling wenn ich ben geringffen Wint von bem gehabt batte, mas er bort in ber ameiten Dinnte feiner Anfunft beiden mußte. Satte nicht meiner mano, adunco ein abuliches Unbeil: wiberfahren fonnen, was jenes frigen Obren ingebacht war in petto? Wus man , wie der Archi-Austrichter , mit blevernen Angeln auf merfuriolifche Billen, autworten? Rein, Ihre birefte Metho-De ift ju bespotisch, und nicht jum Menschenfaben, die man im Eruben Afchen muß, auch nicht jum Bogelftellen — und Freundschaft, wie alle unfere Tugenden, beruht im Grunde auf menfolicher Schwachbeit. Richt bie Ge genftande an fich, fonbern unfere Ibeen bon felbigen find bas transcenbentale = unferes Der gens, ober rudmarts.

Berlieren Sie die Gebuld nicht, liebfier, beffer Freund, ich habe noch ein sehr jung-frauliches Anliegen jum P. S. anzubringen. Bor acht Tagen erbalte ich von einem alten

auten Rreunde, Drn. Dic. Rarffen in Labed. einen Brief, worin er fic auch Ihres Ml. Orn: Baters and Abrer erinnert, mit bem befonbern Rumuthen, ob Sie ibm nicht ju einem Titel bort , wie mir ju einem Dienft, verbel. fen fonnten. Bindbeutelen und fruchtlofe Gitel. feit mar fonft feine Sache nicht, und ich vermuthe and fein Beiberfviel in Diefem Gefte de, fondern reellere Grunde und Abfichten. Einen preufficen Commercien. Rath bat man in Lubect icon; er munichte fic baber einen anbern Titel; am Grad ift ihm nichts gelegen. Run bitte ich mir einen geraben, freven Rath and: ob? wie? und wie viel? Wenn gleich nicht ertauft, foll es doch ehrlich bezahlt seon.

Gott gebe Ihnen alles was ich habe und was mir fehlt. Meinen handfuß an Ihre liebe Kran.

#### Bon Berber.

Beimar ben 4ten Rov. 1782.

..... Micolai's grobes Buch werben Sie gelesen haben. Ich habe es noch nicht, hore aber, bak
er in Berlin jebermann wieber zurückgewonnen hat. Was rathen Sie mir? Bu antworten ober zu schweigen? Auf Ihr Dratel tommt mir außerst viel an.

Die Augenblicke bie ich bem Schwall und Wirbel meis nur Richt Gefchafte habe entziehen tonnen, wende ich

auf eine ueue Ausgabe ber Philosophie ber Geschichte, um bie Much hartknoch sehr peinigt. Die Gbuitsche Porfie mag diegens es fehlt mir auch zu ihren Fortsseing Luft und Ausschwung. Gben habe ich einen trauseligen Buffettel gemacht, und gehe mieber an die Rudicksterligen Canbibaten Speciminis und Leibige Antsbertafte. Go geht's und so heift's auch mit mir von Jahr zu Jahr mehr und mehr in einem andern. Sinne: Bio vos non vobis.

Und was machen Sie, Liebster, Einziger, Bester ? Schweigen Sie boch nicht wenn ich schweige. Ihre Schweigen Sie boch nicht wenn ich schweige. Ihre Beile, die mein Innerstes derührt, als mein Beib; von allen andern bin ich beprache los oder es bient nur zur Berwirrung. Das Weimar wird jest wie ein Aandendaus, wo Frembe aus und einstliegen, ber lieben Celebrität wegen, und seiten bringen sie ein Delblatt im Sch a de l. Lassen Sie mich also nicht seinsam, lieber Alter; Ihre Briefe sind mir Fest und Freude. Wich ahndet's, an Ihre Autorschaft mag ich Ihren nicht benten; seven Sie also in Ihren Wriefen an mich Autor.

306. Un 3. g. Reicharbt.

Ronigsberg ben IIten Rov. 1782.

Derglich geliebtefter Landsmann und Freund, Ich muniche daß Ihnen die heil. Martine Gans

beffer gefcmedt als mir, benn ich habe feine aebabt. Die vorige Boche habe ich unrubig augebracht und biefe nicht beffer angefangen. Die Gen. Abministration nimmt und eine Gebubr, Die weber Die toniglichen Caffen noch ihre Bermaltung angeht, fonbern ein Erink. geld, wie in andern Safen und Sandeleplagen, ift, und wornach bie alten Gebalte fvarfam einaerichtet find. Unfere Leute baben acht Sage lang an einer frangofifchen Bettelfdrift, bas argent de voye, Wie es ber Berfaffer nennt, betreffend, fcmieden laffen, und fie fonnen' bamit nicht fertig werden. 36 erbarm. te mich alfo beutsch ju fdreiben, wobon ich Ihnen Abidrift beplege. Reiner von unferen Leuten bat bas Berg ju unterschreiben, und bereben mag ich niemand bagn. Meine eigene Saut will ich aber gerne ju Marfte tragen. Bon 25 Rtbl. ju leben, ift folechter. binge unmbalich. Satten bie furchtsamen Dafen unterfdrieben und alle fur einen gestanden, fo mare es mir vielleicht gelungen, Raufleute und Rheber aufzubringen und ins Cabinet an geben und diefes Douceur als, ihr Eigenthum zu reclamiren, und die General - Administration fur bie gange Summe, bie fie fur ihre Repoten und Bagabunden verschluckt, Berantwortung gieben ju laffen. Aber nun laft fic leicht voraussehen, daß alles verfchla.

fen und verhudelt werden wird. Machen Sie mit der Beplage was Sie wollen. Ich will verantworten was ich geschrieben habe. Es mag mir übrigens geben wie dem Mundschenken ober wie dem Hofbacter. Leider ift es den Deuschrecken aus dem Brunnen des Abgrundes gegeben, nicht den Menschen zu tödten, sondern zu qualen nach der neuesten Politik.

Berzeihen Sie, herzlich geliebtefter Freund und Landsmann, daß ich Ihnen fo oft schreibe, ohne den geringsten angenehmen Inhalt. Gegenwärtigen Brief habe ich bloß gewagt, um Sie an meiner Roth Antheil nehmen zu lassen, und mein herz zu erleichtern. Wissen Sie fein ander Mittel als Zurechtweisungen, so schonen Sie nicht, sondern sagen Sie die Wahrheit so gerade als Sie können und wollen.

Alles schlaft in meinem hanse und ich bin wenigstens mude, wenn gleich nicht schläfrig. Um meiner aufrührischen Einbildungsfraft Frieden zu verschaffen, schrieb ich die Beplage; aber umsonst. Einer ahnlichen Läuschung zu Gefallen schicke ich sie Ihnen. Senden sie mir selbige mit Ihrer Resolution — oder cassirt zuruck.

#### 307. In 3. g. Reicharbt.

Ronigsberg ben 17. Mob. 1782.

Berglich geliebteffer ganbemann und Rreund. Bie Gibraltar ben fcwimmenden und fliegen. ben Batterien ausgesett ift, und von melichen und fpanischen Beeren, werden Sie von meis nen Briefen besturmt. Einlage ift an D. Biefier: ob und wie, offen ober verfiegelt, fie abgegeben werben foll, überlaffe ich Ihnen. Bas Sie mit meinem BroMemoria machen fonnen und wollen, weiß ich nicht. Raum find Sie bon einem Better, bem rafenben Demagogen, erlost, fo fallt ibnen ein anderer gur Laft, ein noch tollerer Bilberfturmer. Ich verlange aber nichts mehr, als Ihr consilium fidele und freundschaftliches Gutachten, ober einen Rippenfioß, ben ein Bufcauer einem Mitfvieler ju geben pflegt.

Richts aus bem haag? Wie lange geht bie Post zwischen ber alten und neuen Welt? Daß Sie sich nicht mehr gelusten lassen, weber Urfunden an mich, noch von mir zu zerreiffen; benn wenn man nicht Freunden seine Schwachheiten anvertrauen soll, wem sonst?

Collin hat ben Eritifer ber reinen Bernunft en medaillon gemacht, und mir burch eine ichagbare Freundin und Gevatterin einen ahnlichen Untrag thun laffen. Gerath meine Detakritik besser, als jemes Duginal bes Runkrichters, so übersende ich Ihnen auch ein Eremplar. Doch lieber kame ich selbst nach Berlin, als ein gebundener Paulus, vber schnaubender Saulus. Die Anlage dazu if gemacht

In Gile, weil mein Jonathan in Weituner feinen einzigen Posting auf Antwort warten falle

308. An herber.

Ronfgeberg ben 17ten Rov. 1788.

Lieber Bergens . Seelenfreund unb Jonas than, Ich fam ben 14ten b. D. giemlich fpåt, bene potus von eines Miniftere Safel, und bene lotus burch ben Regen bom Rofe garten in Danfe, und batte bie aberfcwenglie de Brende , einen Brief von Ihnen ju erbreden. 3d batte Wochenlang en Sie gebacht, aber nicht jum Schreiben fommen tonnen. Um Sonnabend iff mir ber zweite Theil bes Berlinischen Philisters quaeschicke morben. Lefen muffen Sie ben Bettel, es tofte Ihnen fo viel es wolle. Ich habe genug baran gebacht, Thre merfurialifden Epifteln ju adoptiren, aber ber Betrug geht nicht. Sie find ju voreilig Ihr eigener Berrather gemefen. Gemuhlt babe ich die gange Beit, aber weber bas Wort Buffamet noch Machomerie finden fonnen. Sande ich Sachen, fo murbe ich meine gante dinefifde Rochfunft gufammennehmen gu einem Gerichte bon bobem gout.

Meine Stube liegt fo boll Bacher aus ber Lilientbalifden Anction für Sartfnoch. bal man faum barin geben fann, und ich wollte fe febr gerne burdwublen, tann aber nicht baan fommen, auch meine Anstuge über bie Tempelberren aufzusuchen, um Ihnen die Quelle mitzutheilen, welcher ich bisher habhaft merben fonnen. Melben Sie mir boch, wie bas-Blendwerf mit bem Borte Malhomerie anges gangen. Im Dupup fieht ausbrucklich Malhommerie. Ungeachtet bes tobtenden Buchfabens, ber wiber Sie ftreitet und Gie an Boben wirft, glaube ich feif und fest, bas Sie im Geiffe recht geseben und ber Sinn für Sie ift. Bonhommie murbe Malhommie machen. Ich vermuthe also nicht Malhommerie. fondern Machomerie. bin aber auch nicht im Stande, ein Bepfviel biefes Wortes au finben.

Der einzige Rath, ben ich Ihnen gebe, ift — et ab hoste consilium. Die ganze Sppothese ist ein Blendwerk und die Frage ist nicht recht auseinandergesett. Das ganze historische Berdienst des Ricolai ist die elendeste Mitrologie und Schulfüchseren, die tauscht, aber ber wahren Philosophie der Seschichte entgegengesetz ist. Wenn Sie auch alle Ihre Fehler zugeben wollten, behielten Sie noch immer Recht, und hatten weiter und tiefer in



Die Sauptsache gesehen als er. Das ganze Spiel seiner Täuschung beruht immer auf einer Berwechselung ber bamqligen und gegenwärtigen Zeiten, ihrer Sitten und Dentungswert. Dier liegt ber ganze Schluffel ihn zu werten, aber ihn zu finden und auszumrbeiten, dazu gehört viel Muße, plube und eine Lune ohne Affecten.

Befen muffen Sie, liebfter, beffer Derber ? antworten muffen und tonnen Sie, auch unter Abrem Mamen, wenn Sie wollen, obne Abrer - Burbe etwas vergeben zu burfen : mit ber wahren Demuth und Grofmuth eines driftiden Bijdofs auch biefe Boffe jum Beffen ber einsie auten Sacht einlenten , ben Sund ber Gelebrfamfeit - bas Berbaltnif gwiften Ihnen und Ricolai fo tren, fo warm, fo granblich ans. einanderfeten - Die neue Seligfeit ber Bei ben mit ber Verbammung ber Tempelberren. Maes beruht auf einer gemiffenhaften, genan. en und redlichen Bewährung Ihrer Dauptarinbe und Absonderung aller Mebendinge und ber falteften Unterbruckung aller Sticheleven und Rederenen, beren eine Ihnen in einem fpateren Stude bes Merfurs entfahren, bas Sie mir nicht geschickt, welche mir gleich aufflief. Sie betraf bie gelehrten Berleger. Bor allen Regeln empfehle ich Ihnen bie alte: Distingue tempora, welche Ricolai aus ben Angen

gefest und fich baburch bas meifte gegen Sie erschlichen hat benm Niemand bem Rundbaren Bunkelianer.

D. Bieffer bat mich burch Rrans zu feiner berlinischen Monatschrift einlaben laffen ; ich babe ibm einen Ellenlangen tollen Brief ace fdrieben , und ihm einen Beptrag angeboten. Beaenwartiges erhalten Sie burch Reichardt. meil ich bort bringende Angelegenheiten babe. Es betrifft bas einzige Emolument ber Licent-Bedienten . bavon und die General . Abminie fration erft 32, bald barauf 33, endlich & entro. gen bat und nunmehr entweder gang ober jur Dalfe te nebmen will. Den 15ten October hat der Ro. nia eine Cabinets Drbre ergeben laffen , morin er alle Accife . und Bollbediente wegen ib. rer "Shelmerenen und Betrugerenen" mit ber Reftung und bem Karren bedrobt. Ich hoffe. mit Gottes Bulfe ihm die Quelle bes Uebels aufzubeden, baß feine mulier peregrina und Lacaena adultera und bestiebit. Da biefer nene Eingriff ein allgemeines Webklagen ermedt. fo fonnen Sie leicht benfen, bag meine murbigen Amtebruber ben ber Abminiffration und dem Minifter eingefommen find. 3ch babe meber ibre meliche Elegie sur l'argent de voye noch ihre beutsche unterzeichnet. Dach vielem vergeblichem Suchen und grogen, mas bas Wort Bope Gelber

lanbifd fen , vermutbete ich gleich - finbe ich endlich in einem bollanbifden Borterbuche baß Fooi ein Erintgelb jum Abfcbiebe umb Lebewohl beift. Alle Rauflente fagen mir, bal Diefe Abgabe ben Komig nicht angeht, fonbeen von ihnen und ber Abebergunft fich berfdreibt, und fdriftliche Beweife warbe ich aus allen Urdiven mir verfchaffen tonnen. fommt es auf ben lebergang bes Rubicons an: fo tomme ich vielleicht nach Berlin als ein gebunbener Banins ober ichnaubenber Sanins. wie ich unferm ganbemanne gefdrieben, unb ming mir bort Freunde ju erwerben fuchen Die mich auftebmen in ihre Dutten. Die fone wen leicht erachten , baf biefes Ding mich naber angeht ale bas Schickfal alter und nener Orbensbrüber.

Bas sagte benn ber beutsche Merkur baju? Ich sollte auch mennen, baß er noch mehr Antheil als der Berkaffer an diesem nicolaischen Unfug und Uebermuth nehmen mußte. Ich habe von allem Uhndung gehabt, und Ihnen im Derzen ein wenig übel genommen, baß Sie dem Wink aus Gotha so ungunstig was ren.

Ad, liebster Freund, ich kann es Ihnen nicht genug wiederholen: et ab hoste consilium. Auch ein ungerechter Richter ist mehr werth als ber geschlichtefte Rabulift ober Sophist. Die meisten unglücklichen Menschen, die ich habe kennen gelernt, hatten Ursache zu sagen wie jener: pol, me occidistis am i ci. Richt nur sures temporis sind sie, sondern auch Morder unseres Ruhmes, den wir haben konsten und sollten, wenn sie nicht zu schwach und zu parthepisch wären, das Principiis obsta an uns auszuüben. In Shen geht es ebenso und in der Erziehung der Kinder und des Gesindes noch ärger. Ich predige mir selbst so gut als Ihnen. Schwäche und heftigkeit sind wie Licht und Schatten unzertrennlich. Beide sind neuntbehrlich, nur am rechten Ort.

Wenn Sie dem Philifter Nicolai nicht nur zu vergeben, sondern selbst zu danken im Stande sind, dann schreiben Sie alles, mas Ihnen herz und Ropf eingiebt, und dann sind Sie von beiden Seiten überlegen. Orthodorie ist nicht Rechthaberen, wie es der Advocat Schreiter übersest. Wahrscheinlichkeit siicht mehrentheils die Wahrheit aus, wenigestens durch ihr Gewand.

Jordani Bruni principium coincidentiae oppositorum ist in meinen Angen mehr werth,
als alle Rantische Eritif. Sind die Tempelberren schuldig oder unschuldig? Beides kann
ein Abvocat aus den Acten beweisen. Also
Ja — Rein. Schuldig damals — unschuldig jest. Auch ja — nein! Denn es gibt in

unferer Beit auch Philippi Augusti und Clemente, Die mit Bullen vollenben, was jene mit ber Erecution angefangen haben.

Ein mysterium iniquitatis ift über bas andere, wie ein Tob ben andern fraß. Alfo ohne Philosophie gibt es feine Geschichte, und die eine lost sich immer in die andere auf. Die wahren Elemente des Rechts und Unrechts sind und unbefannt. Dieser Unwissen- heit bedienen sich die Sophisten, ihr Wortspiel zu treiben.

Gott gebe Ihnen des frommen Pafcal Geift, um diefe Berliner Jesuiten — und unferes herrn und Meisters Geifel, um diese allgemeinen Becheler und Beutelschneider ju juchtigen naral polen.

Antworten Sie mir bald, auch Ihre Briefe find mir Starfung, die ich hochst nothig habe. Gott segne Sie und ihr gauges Sans.

309. Un 3. g. Reicharbt.

Ronigsberg ben 7ten Dec. 1782.

Derzlich geliebtester Landsmann und Freund, Meinen innigen Dank für bas vierte Stud Ihres Magazins, das ich am Tage Jonathans erhielt. Der 2te b. M., ber Geburtstag meiner mittelsten Tochter, die ihr neuntes Jahr antrat, wurde durch Ihren zärtlichen Brief noch

fenerlicher. Ich weiß nicht mit Worten, geschweige mit ber That, meine Erfenntlicheteit für Ihre freundschaftliche, liebreiche Gefinnung gegen mich und mein Saus auszudrucken.

Mein Freund in Lubed, hat sich eines Befern bedacht; Sie sind also aller Mube in diesem, mir eben nicht recht schicklichen, Anstrage überhoben. Dr. Plessing wird Ihnen nachssens einen Gruß von mir bringen. Ich habe an den Schickseln seiner unglücklichen Leidenschaft naheren Antheil genommen, als an seinen Eins und Aussichten, die ich nicht zu benrtheilen im Stande bin. Es ist mir angenehm gewesen, den Sohn eines würdigen Mannes kennen zu lernen, von dem ich ein Buch über die Abgötteren in zwen Octavbänden bestent in einer gewißen Bertranlichseit gelebt, troß alles Contrastes unserer Grundsäse.

All mein Antheil an ber gemeinschaftlichen Bolner-Sache ift fruchtlos gewesen, und ich habe mir durch meinen Ungestüm lauter Feinbe gemacht, und der Berleumdung alle mögliche Blisen gegeben, mir zu schaben, wenn sie will und barf. Auch dieß fann zum Suten dienen, mich theils vorsichtiger, theils thatiger zur Rothwehr zu machen. Sollten Sie mir noch einmal in diesem Jahre schreie

den , fo bate ich finde wohl einen Bint aus in Anfehung bes jesigen Chefs, ob es ber'Mabe wihnen mochte, von biefer Geite bie Sache migugreifen , im Kall ich gwifchen Shar und Angel fame.

Welchen Tag-unfer Better abgefegelt, weiß ich noch nicht. Bon Hauptmann von Hogen, werp habe ich in veriger Woche einen Beief erhalten, mit Avis von sechs Flaschen Kapwein, die mir die Gräfin schieft. Der gubere ziebe seinen Lant von sich, und hat mir seit: Jahr und Tag Demsterhuis Schisten verschrochen. Von was für zufänigen Sesiches wwerten den unser Urtheil von Menschen abstätzt

Gott laffe Sie, liebster Landsmann und Freund, das auf die Reige gehende Jahr mit Gesundheit, Segen und Frende beschließen — allen Samen bes Suten mit hundertfältiger Frucht gebeihen und heimkehren.

# 310. An 3. g. Bartinod.

Ronigeberg ben 21. Dec. 1782.

pie Lilienthalische Auction zu Ende gegangen, und ich sehe alle Tage der Rechnung für Sie entgegen. So voll auch meine Stube ift, so wünschte ich doch noch einigen Rugen ziehen

au tonnen, wenigstens in Unfebung ber ence. lifden Libertiner. Auf Rant's Drolegomena. warte ich mit Ungeduld. Er foll fich befchme. ren , baß er bie lateinifche lieberfesuna feiner Critif felbit nicht verftebe. Es gefchiebt bem Autor Recht, die Berlegenheit feiner Lefer an fich felbft ju fublen und ju erfahren. In bem : Dedaillon ift viel Achnlichfeit, aber ich meis. nicht mas verfeinertes im Ausbrucke. Doch vielleicht liegt die Schuld an meinen bummen. Mugen, ober bem barin lauschenden Schaff. Mad. Courtan melbete auch ben Runftler ben mir an. Wenn es Ocher; gewesen, ungeach. tet ich gern sowohl Undere ale mich felbit benm. Worte halten mag, fo werde ich boch aus Beforgniß nicht einen Wint verlieren gum Ernff.

Um 5ten b. M. habe ich meinen letten Billen ben bem hiesigen Gerichte deponirt. Gott mache mir das Sterben so leicht, als mir das Testament durch Rr. R. hippel geomorden ift. Diefer Stein hat mir Jahre lang auf dem herzen gelegen.

Nichts von unserm D. George? Er wird. boch nicht in der großen Bufte von Europa verbuftert senn. Noch zehn furze, aber defto langere Rächte, so find wir mit dem alten Jahore fertig. Gott schenke Ihnen vor allem guete, wenigstens erträgliche Gesundheit und laffe.

es Ihnen und ben Ihrigen an feinem Guten feblen.

311. In g. G. Linbner in Mietau. Ronigsberg ben 27ten Dec. 1782.

Bochftzuehrender Berr Sofrath, Berglich geliebtefter greund, Geftern Abend erhielt 96. ren angenehmen Brief in einer außerordentlich bagu gestimmten Gemuthelage. Ungeach. tet ber elenden Witterung und eines glatten, gefährlichen Weges ließ ich mich biefen Rach. mittag von meinem Sohn nach bem Rofgarten leiten, um Ihrer alten wurdigen Fran Mutter eine Kreude ju machen, bie voller Ungebuld und Erwartung ihrer letten Stunde und ibrer letten Breude ift, und noch mancherlen auf bem Bergen ju baben icheint. Da Gie felbft nicht fommen fonnen, fo thun Gie Ihr Beftes, ben Berrn Bruber ju beforbern, und erfullen Sie wenigstens badurch Ihre findliche Bflicht. Denn Sie fonnen fich nicht vorftellen, wie hoffnung und Bergweiflung in ihrem Gemuthe ringt und vermuthlich noch letten Rraften vergehrt und vollends aufreibt. Go biel von unferm Unliegen. Bas das Ihrige betrifft, fo geht gewiß mein anter Bille fo weit, ale nur 3hr freund. Schaftliches Bertrauen geben fann. Aber reinen Bein - Erftlich meine außerliche Lage ift folgende. Ich genieße ein frenes Logis. habe aber burch die neue Einrichtung zwen fcoo. ne Stuben berloren und nur zwen ubrig behalten nebit einer iconen Sommerftube. In ber einen ichlafe ich mit meinem Sobn unter meinen Buchern und in ber andern meine bren Mabden mit ibrer Mutter. Mein ganges Gebalt ift 25 Thir. und I Thir. 22 f gr. Schreibe gebubr, und beftreitet Effen und Trinfen nebft ben öffentlichen Abgaben. Ich babe fein einziges Emolument, ju holz und Kleidung, als die fogenaunten Rooi - Gelber, welche bie Regie immer geschmalert bat, und wegen welcher meine Umtebruber fich an ihr Korum, ben Minifter und endlich ins Cabinet gemelbet bas ben, ohne einer Antwort gewürdiget worden ju fenn. Ich fiebe alfo im Begriff auch biefen letten Schritt fur meinen eigenen Ropf gur wagen und meine Saut ju Marft ju bringen-Der Januar wird biefen Schritt und ben Ausgang beffelben enticheiden. In was fur Une rube mein Gemuth ift und mabrend biefer Beit fenn wird , fonnen Sie fich leicht vorftellen.

Mein Dienst besteht frenlich mehr in Muste als in Geschäften; bennoch muß ich wesnigstens meine Stunden abwarten, und habe nur selbst im Ab. und Zugehen meinen Sohn uns terrichten tonnen. Dem docendo discimus zu Gefallen habe ich zwen Bersuche mit jungen

Benten semante aber fruchtlos. Er ift sytus Cipratta fein 1Ates Jahr getreite gebe gegenmartig in Die Rinberlehre. Die Gelechtiden fate ich ben Anfang ben ibn macht und mit entem Fortgange. Bir jege bie Douffee jum zweitenmal und Dei ond ben Pinbar burd. Done jemale ein ercieium gemacht ju haben, welches ein mes Uder Bebler ift, lefen mir gegenmartie Meneibe. Im Destalfden find wis im 36 - and ich febe biefe Mebang jugleich ais Berfjeng an, ihn jum Arabifden vorzuber ten, bas ich fur einen gelehrten Mrge eben mefentlich halte als bas Griechifche, wegen Der Quellen Diefer Biffenschaft in beiben Oprde den. 3m Polnifden ift fein Lebrmeiker, Den Brediger Banomofi, ber fic bloß aus Freunds Maft mit ibm abgiebt, siemlich gufrieben. Det Englische ift bloß als eine Rebenfache mit iben am getrieben worden , und bas Frangofifche erft bit fen Berbft angefangen. Die Freundschaft ele nes jungen Menfchen, Ramens Sill, Desgleie den ich mir wohl gewunscht aber niemals bier an finden gehofft, ift eines ber gludlichften Sulfsmittel für ibn gewesen. Diefer junge Menfc hat einen unglaublichen Sang gu Sprachen, Sesonders lebenden und bem Griechischen und Arabifchen. Italienifch mußte er fcon, wie ich ibn tennen fernte, aber jum Englischen,

```
E::- :- '::::: ': -
.
                        ·. ·.
:1
  ciś Cira ... T
  er 201 🛉 🗕 🙃 . .
E
# BEET! III : ...
/ fez za: 5: = '12 '
  id :: I III
  Ouf zom u
   G := :
  Mile :
  defent len
  in the second
  minor E.F.
  er. 2. ::::
  fa:::. :: =:
  io:== ·
  fict.
  isi.
  ت نــ پ
  = --
  -: : .
   <u>.</u> .
   . --
    :-
```

Leuten gemacht, aber fruchtlos. Er ift ben arten Sepande fein ates Sabr getreten und geht gegenwärtig in die Rinberlehre. Dit bem Griechische fiebe ich ben Anfang ben ibm aemacht und mit gutem Fortgange. Bir fefen jest die Oboffee jum zweitenmal und Deitfchen and ben Binbar burd. Done jemale ein Erercitinm gemacht an baben, welches ein mefent licher Reblet ift, lefen mir gegenmartig bie Meneibe. 3m Debraifchen find wie im Jofna - und ich febe biefe Uebung jugleich ale ein Werfreng an, ibn jum Arabifchen poranberei. ten, bas ich fur einen gelehrten Urat eben fo mefentlich halte als bas Griechische, wegen ber Quellen biefer Wiffenfcaft in beiben Spraden Im Polnifden ift fein Lehrmeifter, Derr Brediger Banowsti, ber fich blog ans Rrennd. fcaft mit ibm abgiebt, ziemlich gufrieden. Das Englische ift bloß als eine Rebenfache mit ibm getrieben worden, und bas Frangofifche erft biefen Berbft angefangen. Die Freundschaft eis nes jungen Menfchen, Ramens Sill, besgleis den ich mir wohl gewunscht aber niemals bier an finden gehofft, ift eines ber gludlichften Dulfe. mittel fur ibn gewefen Diefer junge Menfc hat einen unglaublichen Sang ju Sprachen besonders lebenden und dem Griechischen und Arabifchen. Italienisch wußte er fcon, wie ich ibn fennen lernte, aber jum Englifden,

Spanischen, Portugiefischen habe ich wenigstens als Wetztein gedient, und im Griechtschen ift er ber Gehülfe meines Sohnes. Seine bren nende und bennahe angeerbte Begierbe ju Reifen und Ebentheuern, macht mich beforgt, daß ich ihn nicht lange hier werde halten können. Dies wären meine beiden Stugen.

Gefett aber, daß auch obiger Schritt feine ubeln, fondern bortheilhafte Folgen fur meine außeren Umftande batte, ober ich beffelben gang überhoben mare, so fehlt mir boch noch eine nabere Renntniß von Alter, Bestimmung, Reiaung und bem eigentlich ju erfegenden Dangel. Da ich faum glaube, baß es Ihre Mb. ficht ift, ihn mit dem Berrn Bruder augleich berane fchicen, fo tonnte biefer erft meine eigenen Um. ftande, die Beschaffenheit meines Cobns :c. felbft untersuchen und zugleich auch mir das nothige Licht mittheilen. hintergeben merbe ich Sie nicht, fobald ich feben follte, bag weber 36r noch mein Bunich erreicht werben fonnte. Es ware aber boch Beit und Gelb verloren ben einem übereilten Buge von ber Art. Das achte zehnte Jahr ift icon ein gefährliches Alten, und ich begreife nicht, wie ein innger Menich bon Rabigfeit und Luft fich nicht felbft zu belfen im Stande fenn follte. Bas bat er denn mabrend einer fo langen Zeit gethan? Worauf gebt feine Reigung, und worin haben feine Beschäftigungen bestanden ? Richt des Baters Bertrauen, sondern

des Cohns ift die Dauptfache, und dann eine Darmonie Abres und besmeinigen. Das find lauter Bragen, Die beffer burd einen Blid als fdrift lich abgemacht werben fonnen. Dein Berg fagt an Mem ja ... und mein Borwis Experimente an machen, ift auch noch fo lebhaft wie mein Appetit - aber unfer brenfeitiges Beftes, auch vierseitiges, (weil ich meinen Gobn als eine Damptperfon mit aufeben muß,) bangt mebe Don einem reifen, überlegten, falten Urtheil ab. Bie mare es, wenn 3hr lieber Cobn feinen Onfel begleitete, an Ihrer Stelle blof Die Reife thate, um ben Segen ber alten Brofmutter ju empfangen, ber eben nicht im Leiblichen bestehen wird; fo fame es alles auf bas Wilbeil ber alten und ben Gefchmack ber fungen leute an - und auf eine Probe, bie boch nicht gang fruchtlos fenn murbe. Scheint Ihnen bieß nicht felbft bie bernunftigfte, flug. fte und ebrlichfte Maagregel in biefem Rall au fenn ? Er bleibt fo lange unter Aufficht feines Onfels und in feiner Gefellichaft. Bill er fich behelfen ben mir, fo nehme ich ibn mit beiben Urmen auf, wie Sie mich fo oft anfe genommen haben. Geht es, fo bleibt er bier; geht es nicht, fo fehrt er wieder jurud. 96r Derr Bruder fann alles in Ihrem Ramen bann abmachen; eine gegenfeitige Frenheit uns un. fere Gefinnungen einander aber alles mitautheilen, gehört zu unserer alten verjährten Freundschaft; und was wir denken und unterhandeln, soll Ihnen alsdenn zur letten Einwilligung mitgetheilt werden. Ich erwarte hierüber mit der Ankunft des einen oder beider Ihre Entschließung, und weiß keinen andern Ausweg uns beide zu befriedigen, als den vorgeschlagenen, mit dem Bunsch, daß die Borfehung alles zu Befestigung und Verstärkung unserer gemeinschaftlichen Sesinnungen und Besburfnisse und Glückseligkeit lenke und regiere.

Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin, deren Genehmigung unseres Bundnisses ich jum Boraus setze. Gott lasse den Eintritt des neuen Jahrs für Ihr ganzes Haus gesegnet sevn, schenke Ihnen und den Ihrigen Bohbergeben und langes Leben, ein ruhiges Alter und Freude an Nachkommen — und daß es Ihrem ersten und ältesten Sohn wie dem Sirach werden möge, der am letzen auswachte, wie einer der im Herbst nachlieset, aber durch Sottes Segen ward seine Kelter auch voll wie im vollen Herbst XXXIII. 16. 17. Ich erster de Ihr alter treuergebenster und verpflichtetster Freund und Diener.

## 312. An 3. g. Reicharbt.

Ronigeberg ben iten Jan. 1783.

Derglich geliebteffer Breund und Landsmann. Mles Gute und Glud jum neuen Sabre Ibnen. Ihrer lieben Frau und Rindern. Bin eben mit biefer Reber fertig geworben, an ben alten Panbespater ju fcbreiben. Gott meif, mie es iff und wie es geht. In Unfebung bes Miniftere habe ich feine Untwort erhalten und eben nichts ju meiner Befriedigung ober Auf. munterung erfahren fonnen. Ropf gegen Ropf ift beffer als Ropf gegen Ochwang. 3ch babe meine und ber gangen Sache Lage auf. gebedt. Es gehe wie es gehe. Go viel ju Mbret freundschaftlichen Rachricht; benn mas ich gefdrieben , foll niemand je gu lefen befome men. Erfahren Gie etwas vom Schickfal, fo erwarte ich alles von Ihrer alten Freundschaft. bie an bem Meinigen, wie ich an bem Ibrigen, ben innigften Untheil nimmt.

Noch nichts vom Vetter eingelaufen? Ich weiß ben Tag seiner Abfahrt noch nicht, so bringend ich auch den Haager gebeten, dem ich anstatt Eines, zwen romische Eckelnamen gegeben habe, Fabius und Tacitus. Nun, Gott lasse es uns allen wohl gehen in der alten und neuen Welt; die Erde ist doch allenthalben des herrn, aber ungezogenen Menschenfindern

Preis gegeben, von wilden Sauen zerwühlt, von wilden Thieren verderbt. Betters fünftige Relationes curiosae aus Philadelphia werden mich faum eines Besseren besehren. Ich erwarte hier alle Tage den jungsten Lindner, vielleicht mit des hofraths Sohn aus Mietan. Lauern Sie ja auf meinen St. Georg Berens, daß er Ihnen im Durchzug nicht entwischt mit seiner Geige.

313. An 3, F. Sartinod.

Ronigsberg ben giten Janner 1783.

Derzlich geliebtester Freund, Der große Rasien mit 80 Folianten, 79 Quartanten, 156
Octav. Banden und 20 Quodez. Banden ift
biese Woche dem Fuhrmann Franz überliefert
worden. Nun warte ich mit Schmerzen auf
die Rachricht eines guten Empfangs. Für die fleinen Raritäten habe ich genau gesorgt, daß
nichts davon verloren ginge, und ich hosse,
daß Sie alles sinden werden.

George, der sich bennah eine Woche hier aufgehalten, zu meiner großen Aufmunterung und Stärkung, wird hoffentlich gesund angekonzmen senn. Vorigen Sonntag kam D. Lindner und brachte mir des Hofraths ältesten Sohn, der sich ben mir aufhalten wird. Am iten d. M. habe ich an das Rabinet geschrieben, ohne eben Antwort und Erhörung zu erwarten;

dixi et liberavi animam. Bin wenigstens so erleichtert gewesen, als wenn ein Mann von einem Stein oder eine Schwangere von ihrer Frucht entbunden wird. Db Lindners Pension den Ausfall ersetzen wird, weiß ich nicht. Daß ich denselben durch Bücherschmieren ersetzen sinte, daran zweiste ich sehr. Die Lilienthatische Auction ist meine letzte Henkersmahlzeit für meinen Bücher - Hunger gewesen, und ich habe mir an Ihrem Wust den Magen vollends verdorben, daß mir Schreiben und Lessen seiter nach erträglich gewesen, wie unter den Frenzeistern Toland und der erste Theil von Morgan.

314. An F. G. Linbner in Mietau. Ronigeberg ben 31. Jan. 1783.

Sochstzuehrender herr Hofrath, Geliebtester Freund, Ihr herr Bruder überraschte
mich am zten Sonntag nach Spiph. des Morgens, und Nachmittags lernte ich Ihren lieben Sohn kennen, der auch gleich den Lag
darauf als am 27ten ben mir eingezogen und
die erste Nacht geschlafen, weil ein längerer Aufenthalt in einem öffentlichen Wirthshause kostdarer gewesen ware. Den andern Lag
nahm ihn sein herr Onkel, der eben in Ronigsberg war, aufs Land, woher ich ihn alle Augenblicke wieder erwarte. All das Gute, was mir jedermann von seinem guten Charafter, gesetzten und sittsamen Wesen gesagt, scheint mir einzutreffen, und ich wünsche Ihnen zu einem hoffnungsvollen Sohne Glück und nehme an Ihrer Freude den nächsten Antheil, weil es immer das menschliche Leben erleichtert, wenn Zuneigung und Hang des Herzens und der Seelen zum Grunde liegt. Also von dieser Seite habe ich nicht die geringste Einswendung noch Bedenklichkeit, und eben dieß ist der Fall ben meinem Sohn.

Seine Starfe ober Odmade in Sprachen habe noch nicht untersuchen fonnen noch mo- ' gen. Rach einigen Wahrzeichen feiner Aufrichtigfeit und Befdeibenbeit, ift mir feine Berficherung binlanglich, bag es noch nicht bis jum Edel gegen bie gelehrten Oprachen gefommen, und baß es ihm baber gar nicht an luft feblt, barin weiter au tommen; weldes auch zur großen Beruhigung fur mich bient. Die wenigen Schulbucher die er baty haben eine fo altfrantische ecfle Einfleibung, baß bas vehiculum allein eine widrige Wirfung auf ben Geschmack eines jungen Menschen thut. Ein altes elendes Lexicon obne Unfang und Ende, fast lauter Erobelausgaben bon claffe fden Schriftstegern. Rury bie Garberobe ber

Mufen and des guten gefunden Sefdmack iff enffer attem Berhaltniß gegen bas übrige.

. Bo ein geschickter und fast partevischer Um werbandler Ihr herr Bruber ift, bat er mir bod nicht mein Diftranen gegen ein Geracht. das mir gang zufällig aufgebrungen worben, Manglich benehmen tonnen. Armuth und Reid. thum - Geis und Berfcwendung gieb mit wicht, ift wohl immer bas befte bfonomitbe Bebet gegen ben ichwargen und weifen Sem fel: Da ich beide Unfechtungen aus ber Erfahrnna fenne, fo wollte nicht gern in ben Berbacht ben Ihnen fommen, bag ber Geis ben mie Adreer mare ale Bflicht und Freundschaft-und Erfenntlichfeit. Ich muß mich alfo in Aufehung ber Benfton ertiaren, nachbem ich mit flagern Leuten darüber ju Rath gegangen bin, benen aufolge ich 400 fl. als bas geringste und 500 fl. als das hochfte ausseten muß, boch so bag ich alle Biertel. ober halbe Sabre, nach Abrem eigenen Befinden, Ratam jum poraus erhalte. Ich habe Ihnen bereits meine Berlegen. beit gemeldet in Unfebung ber Fooi - Gelber. Sich war auf zwen Mittel gefaßt, mich fo tummerlich als moglich einzuschranken, ober burd eine leidige Autorschaft mir ju belfen. 'Am erften Kalle munichte ich feine Beugen meines bauslichen Rummers ju haben. Alfo muß ich entweder in berlornen Stunden mir etwas

burch lleberfegen ober fonft wie zu erwerben fuchen, ober ben ber Penfion Ihres Sobnes barauf Rudficht nehmen, bamit ich Dufe und Luft gewinne, mich auf meinen Affegfohn und meinen naturlichen Gobn allein einzuschränken. Beliebt es Ibnen, teffer Rreund, einen Ueberichlag ju machen. fo bebenfen Sie ja, baß alles von Sabr an Rabr bier theurer geworden ift. Unfer junge fter Profesior, Mangeleborf, ber um Benfio. nare geworben, bat bloß fur Denfion und Aufficht hundert Ducaten angesett. Reber lacte ibn mit einer fo außerordentlichen Korberung aus, unterdeffen haben fich boch ichon' amen junge Leute gefunden, ungeachtet ich feinem Bater eben die Anvertrauung feiner Rinder einem Rlogianer empfehlen niochte. ben all ben fleinen Bortheilen, Die ich diefem Manne gutrane, gur Schau junge Leute auf. auftusen.

Stunden durften vor der hand nicht nothig feyn; aber beym Anfange werde ich nichts versaumen, ihn theils in Sang zu bringen, theils meinen Sohn zu erleichtern, der mit der Kinderlehre und seinem Polnischen gnug zu thun hat, auf den Sommer eingesegnet wird und vermuthlich auch das akademische Bürgerrecht erhalten durfte.

Beidnen und Mathematif maren bann bie erften Stunden fur Beide. Es ift mir fieb. baf er feine mufifalische nothig bat, benn bie fe Runft ift gegenwärtig Mobe und febr foft. Richter nimmt, wohin er felbft gebt. 6 Thir, und ju haufe bier und bem ungeach. tet feblt es ibm nicht an Stunden. Lateinifc (Griedifd, wenn er baju Guige bat ) Aran- ' abilico Englisch nehme auf mich Beifch mit Bulfe meines bill, fo wie Spanift und etmas Bortugiefico, wenigstens Don Quirete und Campens. Polnifch treibt mein Cobn und jum Ruffischen babe ich auch Bilfemietel. Deine lateinische Antoren babe ich bamals mit bem feligen Bruber getheilt und fint alle berbrannt. Es fehlt mir an Cicero, Livins, Lacitus, Plinins. Ronnen Die ben Gelegenbeit bort etwas ju unferer gemeinschaftlichen Lectur auftreiben, fo benten Sie baran.

Wild und Wein kommt auf meinen Tifch nicht, findet sich auch nicht in meinem Reller. Wittags trinke ich Wasser und Abends Bier, Wein Sevatter Asmus schickt mir biswellen Wein, und Saselhühner kommen biswellen von Sartknoch in mein Saus gestogen. Das für habe ich Freunde, wo ich beides reichlich genießen kann. Der Casse ist das einzige Präsrogativ als Hausvater, alles übrige theile ich gern mit meinen Sausgenossen. Abends

effe gar nichts ober ein Butterbrodt, ober Kartoffeln. Demungeachtet kommt mir meine Haushaltung ordentlich 60 fl. und diefen Monat 80 fl., weil ich Korn eingekauft.

Ich bin gestern mit einem Flußsieber zu hause gekommen und habe der Ausdunftung abwarten mussen. Berzeihen sie also wenn ich mit schwachem Kopfe geschrieben. Empfehlen Sie mich Ihrer lieben Frau Gemahlin. Ihr herr Sohn wird diesen Abend vermuthlich eintressen; er wollte gern die Reise abmachen um darnach nicht im Anfange seiner Arbeiten gestört zu senn. Erwarte Ihre Segenerklärung mit eben so viel Aufrichtigkeit als ich die meinige gethan.

### 315. Un Berber.

Ronigsberg ben 1. Febr. 1783.

Herzlich geliebtester Freund, Den ganzen ersten Monat des neuen Jahres gewartet, aber umsonst. Richt ein Laut noch Buchstab weber aus Weimar noch aus Berlin. Heute ist ein abscheulicher Bücherkasten von der Lilienthalischen Auction an Hartsnoch abgegangen, und ich danke Gott, den Wust einmal los geworden zu senn von englischen Frengeistern und altdeutschen Schwärmern. Bald wäre es mir, wie den Fraeliten mit den Wachteln, gegangen; soechel ist mir Lesen und Schreisben geworden.

Wie geht es Ihnen, und wie fieht es in Ihrem Saufe? Gott gebe mir doch bald gute Nachricht von Ihrer Gesundheit, und erfreuen Sie auch Ihre liebe Schwester mit einer Antwort auf die Einlage.

Den ersten Tag in diesem Jahre habe ich feinen Menschen gesehen, und mich auch niemand.
Ich schrieb meine Borstellung wegen der Fooi Gelber, die bis jest ohne Antwort geblieben ist. Wenigstens habe ich mein herz erleichtert und bin jest rubig. Am 8ten fand sich ein Räuser zu einem meiner Säuser; ich habe es ihm mit Verlust der
Pälste zugeschlagen. So spottwohlseil der Preis
ist, scheint es doch dem Rauflustigen an Geld
zu fehlen, daß ich also von allen Seiten in
der Klemme, und doch ziemlich guten Muthes
bin, ein kleines Flußseber ausgenommen, das
mich seit vorgestern Abends anwandelt.

Den 5ten Febr.

Um 26ten v. M. fam ber jungste Lindner hier an, seine 82jabrige Mutter zu legen, und hat mir bes altesten Sohn aus Mietau mitgebracht, zur Pension in meinem Hause. Der junge Mensch ist ganz nach meinem Geschmack, aber in Schulkenntnissen sehr verwahr. lost. Ich habe mir also wieder mit meinem guten Willen ein schon Stud herculischer Arbeit ausgeburdet. Ein derber Kappzaum für mich, alle Autorgrillen zu vertreiben.

Um

Um aten Sonntag nach Epiphan. erhielt ich ein bickes Pack mit Spangenberg's Idea Fidei fratrum, mir von Kaufmann dedicirt, mit einem Briefe bes jungen Grafen Rapferlingk den Kraus hier geführt. Ich saß eben und laborirte unter einem Schwarm von Separatisten und Fanatikern, an deren keinem ich so viel Geschmack als an Weper's Schriften gefunden habe, und also der Speise von Herzen überdrüssig geworden war. Zinzendorf's Leben von Spangenberg hat mich sehr eingenommen, daß es mir lieb ist, auch jene Glaubens-Idee zu besitzen und so bald ich kann zu nuben.

316. An F. E. Lindner in Mietau. Konigsberg ben 16. Febr. VI. p. Epiph, 1783.

Derzlich geliebtefter Freund, Ihr herr Bruder überbrachte mir vorgestern seinen Einschluß vom zten Februar, ber mich vollig beruhigt in Ansehung Ihrer und meiner. Ich danke Ihnen dafür, daß Sie aus eigener Bewegung sich die höchste Forderung haben ohne die gezingste Einwendung gefallen laffen. Dieß macht Ihnen nicht nur Ehre in meinen Augen, sondern entspricht auch dem Vertrauen und der guten Meynung von meiner unveränderten Denfungsart, wodurch Sie bewogen worden, mir Ihren lieben Sohn anzwertrauen; und

aber nicht anrathig etwas neues anzufangen. An Buchern foll es uns nicht fehlen, ohne daß es nothig ware, welche anzuschaffen. Sind Sie aber im Stande, fünftighin etwas von polanischer Litteratur dort aufzutreiben, und haben Sie Wege dazu, so versorgen Sie uns damit. Wein Sohn kann dafür ihn zum Polnischen etwas vorbereiten. Weine vornehmste Absicht bis gegen Oftern wird darauf gerichtet senn, das in der Schule versaumte zuerst zu ersetzen, und diesen wesentlichen Mangel hosse ich bald zu heben, wenn der Fortgang dem gemachten Aufang ähnlich bleibt.

Was den Styl anbetrifft, so werde für die Grundsäte und den Genium der lieben Muttersprache so viel Sorge tragen, als jede and dere erfordert. Mit Chrien und Schulübungen bin ich nicht im Stande mich abzugeben; benn alles was ich davon weiß, läuft auf die einsige Zeile hinaus: Scribendi recte SAPERE est et principium et fons.

Er hat alle Rapitel, die wir in den Historiis selectis durchgegangen, schriftlich übersseht und mit einer glücklichen Leichtigkeit. Ich werde fortsahren, ihn dazu anzuhalten, ohne daß ich im Stande bin noch nöthig sinde, als les exercitienmäßig zu corrigiren.

## Den 17ten Abenbe.

seben bente bie neun erften Ravitel gebracht und benten biefe Boche mit Buche ber Hist. select, fertig gu Sein Ontel, ber Berr Lieutenant, ibn besucht und ibn gur Redoute mitgemmen. 36 bin auf ber loge gewefen, und a tout mir leid, ibn nicht fennen gelernt au Baben, um mich theils fur einen Borrath fche her Mepfel, noch iconeret Rartoffeln und einer calecutichen Benne, Die er mir vorgestern ins Saus gefdict, bebanten, theils über unfer gegenseitiges Berbaltniß erflaren ju fonnen, welches ich nicht ermangeln werbe, fo viel möglich bald ju thun. Geftern iff er au Mittag bei bem herrn Stadtrath ju Gafe gewesen, bat Ihre Frau Mutter beincht und fam fruh noch vor Abend ju Saufe. Weil dieß die lette Redoute fenn foll und er in Begleitung feines Dheims bahin gegangen, fo habe ich nichts bagegen einzuwenden gehabt, wie ich mir überbaupt vorgenommen , ihm feine Frep. beit so wenig ju benehmen, fo lange ich feis nen Diffbranch bavon abfeben fann. Anch ben meinen eigenen Rindern verabichene ich affen Zwang ohne Roth; und er ift fein Kind mehr, fondern im Stande, felbft gu mablen und gu urtheilen. Es fommt alles barauf an, Babl feiner Reigungen au lenten, burch fefte

Grundsate und nicht durch blose anserliche Formalitäten. Seiner sel. Großmutter, die ich nur einmal ben Ihnen gesehen und kennen gesternt, muß ich ein gutes Zeugniß geben, so weit sie im Stande gewesen, die Sache zu übersehen. Bon ihrer Seite hat sie alles gesthan und scheint nichts an der Erziehung versfäumt zu haben; besto mehr aber in Ansehung der Hosmeister.

Meine Tochter bat ben vorigen Sommer das Clavier mit mehr Fortgang, als ich ibr angetraut, angefangen; es fteht alfo immer ben gangen Tag leiber! offen, und es gebt auch fei. ner, ohne eine Uebung und Wieberholung feine noch ubrig gebliebenen Stude, porben. In Unfehung bes Zeichnens wunschte ich, bag mein Sohn zugleich etwas Unweisung dazu befame: er wird aber wegen ber Rinderlehre nichts vor Trinitatis anfangen fonnen; und ich bin eben fo wenig gefinnt, bor Oftern einige andere Stunden, als mit mir allein, einzuraumen, Damit Die Sache erft in Gang fomme und bie Sauptfache überftanden werde, welche gleichwohl ben mir and nur ein leitzeng mefentlicher Bebinaungen ift, als bas Organon bes mabren Gefchmade am Guten, Bahren und Schonen. Bas Demofthenes von Actio fagte, ift bep mir Sprace, nicht als Gedachtniswert, fonbern als Mathematik, als mabre Aunft gu

benken und zu handeln oder fich mitzutheilen und andere zu verstehen und auszulegen. Die beiben jungen Leute scheinen sich auch einander zu lieben und werden mit der Zeit so gute Freunbe werden wie ihre beiderseitigen Bater, welches fur mich eine sehr gunstige Borbebentung ift.

Wegen bes Briefwechfels erwarte ich Ihre Bunfche und Erinnerungen. Weiter werbe ich mich barum nicht befummern, als in fofern Sie mir Winfe beshalb ertheilen. Ich auch nicht eher schreiben, als wenn ich es für nothig finde, und eben so antworten.

In Ansehung lateinischer Autoren darfen Sie nicht sorgen. Daben Sie aber Ranale für die polnische Litteratur uns Quellen zu versschaffen, so wird dieß meinem Sohn zur Aufmunterung gereichen, das Wenige, was er weiß, wenn die Zeit kommt, mit Ihrem herrn Sohn zu theilen. Ich habe deßhalb schon mehr wie einmal im Sinn gehabt, an unsern Geh. R. von Kortum zu schreiben; aber er kommt entweder nicht mehr hier durch, oder bekümmert sich nicht mehr um mich, und im letten Fall halte ich es für meine Pflicht, mich eben so wenig und noch weniger um ihn zu bekümmern. Habeat sibi.

3d hoffe übrigens, daß ich nicht nothig babe, mich wegen meines letten Briefes ju entschuldigen; sondern glaube vielmehr dadurch in Ihrem Vertrauen gewonnen als verloren zu haben. Ihre Antwort hat mich völlig befriedigt und beruhigt. Din ich im Stande in einnem Jahre das antwricken, wozu Sie ein Paar ausgeseht, oder ham Umftande eintreten, die mich unvernihgend machten, meinen eigenen Bunsch zu erreichen, so wird mich fein Eigennuß abhalten, Ihnen, geliebtester Freund, alles redlich und treulich zu melden, ohne Anssehn meiner und fremder Person.

Beurtheilen Sie übrigens nicht ben Fortgang Ihres herrn Sohns aus feinen Briefen; und wenn Sie aus felbigen etwas zu schliefen Anlaß hatten, so bitte ich hierin auch aufrichtig mit mir zu Werf zu gehen. Ein guter Baumeister arbeitet in die Erde, ehe bas geringste über berfelben ins Auge fallt. Je geschwinder man mit dem letten eilt zur Schan, besto weniger tangt der Grund.

Bum gludlichen Arbeiten gehört gute Laune und Aufriedenheit ber Seele. Einem jungen Menschen, ber zum Vergnügen und zu einer gewißen Gemächlichkeit und eiteln Leichtstund burch Umftande und ohne seine Schuld verwöhnt wurde, kann man nicht den Geschmad und die Wolluft der Zerstrenung auf einmal entziehen, ohne seine Fähigkeiten stumpf zu machen und seinen guten Willen zu ermüden und zu ent-



fraften. Un beiden fehlt es Gottlob! nicht und es fommt nur darauf an, beide zu lenken, zu unterhalten und ihre magnetische Kraft zu ftarken.

Meine Saushaltung gibt ihren Gang fort; aber fein Appetit the heinahe bie Salfte von Delicateffen tiebe ich nicht, aber eine meinem. aute Rleifdluppe effe ich lieber als Gruse. Ben gegenwärtiger Witterung ift ein blofies Spazierengeben nicht schicklich. Es ift mir al-To lieb, daß er feinen unpaflichen Ontel befucht, und er ift deffern bon felbft ben feiner murbigen Großmutter gewesen. Wenn er bie Bode über arbeitet, warum foll ich ibm nicht gonnen, wenn es Weg und Bitterung erlaubt, ben Sonntag auf bem gande jugubringen, fo lange unfern Arbeiten baburch fein Eintrag geschieht, sondern felbige vielmehr durch ein wenig Erholung und Beranderung befordert werben? Das einem alten Manne naturliche Mistrauen gegen junge leute erhalt mich ob. nehin machfam, und meine etwas philosophie fce Reugierde mird eben fo febr burch Boren Don Weitem als Geben in ber Rabe erweckt. Selbft eingebildete Berhaltniffe find mir eben fo wenig gleichgultig wie bie Tranme -

Rurg, ich weiß nicht anders zu verfahren, als wie ich es mit meinen eigenen Rindern mache, an beren Liebe mir mehr gelegen ift, als an

meinem vaterlichen Ansehen, und beren Glack boch bas einzige ift, was Eltern munschen tonnen für fich selbst.

. 317. Un 3. g. Reicarbt.

Ronigsberg ben 3. Marg 1783.

Derzlich geliebtester Freund, Sie find im vorigen Jahre mit so viel Jeremiaden von mir bestürmt worden, daß ich mich ein wenig habe verpausen wossen, damit ich Ihnen meinen Briefwechsel nicht ganz vereckeln möchte. Seit meinem Renjahrsbriefe bin ich ruhig. Altum silentium ist für mich die beste Antwort. Man redet hier so viel von Reductionen und Reformen, daß ich mich gar nicht daran kehre. Wüsten Sie etwas zuverläßiges, so habe ich das Vertrauen, daß Sie mir von selbst einen Wint geben würden.

Raum hatte ich diesen Brief angefangen, wie ich einen Besuch nach dem andern erhielt.
— Seit dem 27ten Jänner habe ich einen Pensionar in meinem Hause, den jungen Lindner, dessen Onfel, jest Doctor Medicinae, sich gegenwärtig auch hier aufhält, seiner alten Mutter die lette Delung durch eine kindliche Psiege zu ertheilen. Um letten Februar erschien der jesige Calculator Brahl mit seiner Fran ben mir zum Abendbrodt, nachdem er in anderthalb Jahren meine Schwelle nicht betreten;

und ich habe geftern mit meinem ganzen Sanse ben Abend ben ihm zugebracht. Auch dieser aufgewärmte Rohl von Freundschaft ift nach meinem Geschmack, und ich verspreche mir einen vergnügten und zufriedenen Sommer, den ich kaum vermuthet. Auch dürste mit der häus. lichen Arbeit die Zerstreuung im Verhältniß kehen. Der 20te April ist der terminus fatalis meines Podagra. Und so bin ich ein von langer Weile und Zerstreuung geplagter Wann; und ich vermuthe, daß es Ihnen ceteris paribus auch so geht.

318. An Berber.

Konigsberg am Charfrentage 1783.

Herzlich geliebtester Gevatter, Landsmann und Freund, Endlich bin ich ben 29. Marz mit einem Briefe von Ihnen erfreut worden. Mit Sehnfucht erwarte ich nun den zweiten Theil der hebraischen Poesse, deren ersten ich dem Rriegs, rath Scheffner und seinem Wirth hippel zur Ofterlectur habe leihen muffen.

Das Etwas das Leffing gefagt har ben foll, machte mir einen vergnügten Abend, und ich wurde so überrascht, auch eine Zeile auf mich zu sinden, daß ich auf einmal zu lessen aufhörte. Ein paar Abhandlungen in dem Museum, aus denen ich gar nicht klug werden konnte, veranlaßten mich, nach dieser Schrift

ju fragen. Der jesige Calculator Brahl hat feinen abgeriffenen Umgang mit mir ernenert, und durch ihn ift mir der hartungische Laben offen, weil er die bortige Zeitung schreibt.

Rennen Sie nicht ben Berfasser ber Briefe über bie Freymaureren ic. ? Ich bin noch
nicht im Stande, seinen Plan ju übersehen. Er spielt ben Mediateur in ber Tempelherren: Sache, fast wie ber Elihu im Siob. Die lette Salfte ift zu trocken und die erfte zu blubenb.

Misericord, Dom.

Sehen Sie, wie lange dieser Brief liegen geblieben, und daß ich gar nicht mehr im Stande bin, die Feber zu führen. Nicht einmal antworten fann ich und habe wohl keine Doffnung mehr, mich von meiner Lethargie zu erholen. Daben Sie, liebster herber, Mitzleiden mit meinem Zustande. Sie können fich nicht vorstellen, wie niederdrückend diese Underwögenheit ist, und mit welchem panischen Schrecken ich mich selbst ansehe. Sott schenske Ihnen besto mehr Gesundheit und Frendigsteit zu allen Ihren Geschäften.

319. In G. F. Linbner in Mietau.

Ronig & berg am erften Oftertage 1783.

Steund, An meinem guten Billen hat es nicht gele-

gen, bas ich seit bem roten Mart, ba ich Ihr lettes erhielt, noch nicht geantwortet. Meine Dypochondrie lahmt eben so sehr meine Zunge
als Feber, und ich habe mir Zeit gelaffen,
weil ich meinem eigenen Urtheise zu wenig trane. Ihr Sohn befindet sich Gottlob! gefund und ist gestern aufs Land gereist, umdie Feyertage baselbst zuzubringen. Wenn er noch
zusrieden ist mit mir, wie ich mit ihm, so habe ich noch hoffnung etwas auszurichten, was
meinen Absichten, Ihren Wünschen und seinem wahren Besten gemäß ist. Der geringste
Verdacht aber von seiner Unzufriedenheit würbe der meinigen das Uebergewicht geben.

Das katein ist mein Sauptangenmerk gewesen, und ungeachtet ich mit Decliniren und
Conjugiren und den ersten Elementen habe den Aufang machen mussen, so ging dieses doch so ziemlich fort, daß ich seste Soffnung hatte, zu Ostern mit ihm fertig zu werden, unter den Bedingungen seiner eigenen Betriebsamkeit und Fleißes; denn wenn er nicht wollte, wäre alle meine Arbeit umsonst. Er versicherte mir diese Lust zu haben, und ich muß ihm auch einräumen, daß es von Seiten des Geistes nicht fehlt: aber das Fleisch ist schwach, und ein von Jugend auf genährter Sang zur Eitelkeit und Weichlichkeit ist schwer zu überwinden, und wechselt ben ihm wie der Mond. Ich habe mir

affe Dube gegeben, ibm bie Dothwenbiafeit ber Diat zum Studiren wichtig gu maden: aber Balle. Concerte, Theater ift fein Element. Sie es einem jungen Menfchen gugumuthen, bie Begenftanbe feines Dichtens und Trachtens fo bald zu verleugnen, und fie mit gang entgegenge. fekten zu vertaufden? 3ch muß baber icon febr aufrieben fenn, baß er fich auf acht ober mennmal bier eingeschranft, ba er faft tagies bort in die Comodie gegangen, und von feinem Ontel bierin fren gehalten wird. Er iff mabrend feines Dierfenns einmal auf einen abeligen Ball ben einer Fran von Bubbenbrod und ein paarmal mit feinem Onfel auf eine offentliche Redoute, mehrentheils bes Sonnabende gemangen, Die halbe Dacht bort angebracht, aber immer bes Morgens frube in Saufe gefommen, bat auch wohl die Rirche barauf abwarten fonnen. Ungeachtet meiner sorlanfigen Abrebe, frub aufzukeben und mir barin ein gut Exempel ju geben, weil ich felbe bem Solaf ein wenig mehr nachbange, wirb er Abende gegen gehn Uhr mude und bat Dube bes Morgens fich ju ermuntern. Ich babe den Termin, mit dem Latein bis Offern nothe burftig fertig ju merben, mir befbalb fo angelegen fenn laffen , weil ich gegenwartig fcom mit fieben bes Morgens auf ber Loge und bed Abends bis über fünf bis feche anshalten

hingegen den Winternerst nach acht des Moeigens da fennichbarf und mit vier wieder zu hanse fepnichnn. Bum Ungluet fehlt ein alter Buchalter wegen Krankheit, und ich bin alseiterwenig mehr gebunden wie sonst, meigen Posen zu haten; besonders ben zunehmeher Schiffahrt.

gestlageachtet aller biefer Sinberniffe muß ich ach aufrieden fenn , bag mir bennabe ben erden Sheil ber Histor. select, an Ende gebracht, Mimlich 55 Ravitel bes britten Buchs, welches bas langfte ift und achtzig in fice balt. Bon Dorgens: Briefen baben wir gleichfalls bie erften vierzebn burchgegangen mit Bielands Heberfebung. In biefer llebung nehme ich meiven Sohn ju:Bufe, und weil legtenmied aar ju Beiner Composition angehalten worten , ich and feibit weber im Reben noch Schreiben niemals viel Rertigfeit gehabt, fo muffen beide, ans Mangel eines beffern Werkzeuges, fich mit Mutele Trichter um bie Bette qualen, und ich zu meiner Schande feben, bag mein Sobn, ungeachtet feiner giemlichen Ueberlegenbeit im Erponiren , Diefe bisber von uns gang vernach. lafigte Uebung bochft nothig gehabt.

Sie feben hieraus, baß ich bas Lateis bisher gur Sauptfache gemacht, theils weil eibe Grundlichkeit und mittelmäßige Renntniß biefer Sprache jum akademischen Burgerrecht

unungänglich ift, theils die rechte Methobe nicht nur in alle übrige Sprachen einen großen Sinstuß hat, und nach meinem Urtheil welt mehr dient, Ausmerksamkeit, Urtheil und Scharfssinn zu schäffen, als irgend der Mathemasst zugeschrieben werden kann, und der ganze Mechanismus von Analyse und Constructionsordnung in nichts als einer praktischen Lebereinstimmung und Abhängigkeit sind eben das in Sitten und Pflichten, was die Sputar in Ansehung der Worter.

Im Französischen, wo es eben so fehr an ben Anfangegrunden zu fehlen icheint, haben wir uns bisher begnügt, den Wailly zu lesen; unsterdeffen ift es ein Fehler des Uebersegers, nicht mehr auf den Parallelismum der dentschen Spracke gesehen zu haben, weil Wailly zubörderst das lateinische zu feinem Augenment gehabt. Dieses hier noch unbefannte und ungenührte Buch ift schon in Berlin statt des Pespliers eingeführt.

Seit bem 5ten Marz haben wir bas Englifche angefangen, und lefen Popens Briefe. Das ift aber für mich eine bloße Rebensache-Weil ich meines fel. Lehrmeisters Bachmatter Grammatif verloren, habe mir felbst eine neue angeschafft. Ein Wörterbuch ift ihm aber unentbehrlich, um so mehr, ba ich nur bloß bas kleine von Johnson besthe, welches ganz enge lifch ift. Der Aussprache wegen wunfcte ich, bag er beffere Anführung als die meinige hatte. Dieß fann aber füglich bis Göttingen aufgefcoben werden.

Mit bem Griechischen war ich auch Willens einen Anfang zu machen; wir haben und ziemblich im Lesen geubt. Im Grunde kann man kein kateinisch recht verstehen ohne einen noth, durftigen Borschmack dieser Grundsprache, die im Grunde nicht schwer ist. Alle Wissenschaften haben ihre Kunstwörter daraus entlehnt, und ber Verstand erleichtert ungemein das Gedächnis. Wie viel griechische Constructionen, besonders in Poeten, was für ein weiter Einssus in die Quantität der Sploen und eine richtige Aussprache!

Mit historie und Geographie kann ich mich gar nicht befassen, und dieß hangt auch bloß von Lust und Liebe ab. Mein Sohn liest die "Zeitungen aus der alten Welt," die ich Ihrem herrn Sohn auch empfohlen, und treibt für sich aus Reigung die Geographie. Der arme Junge ist aber so besetzt und hat mit dem Polnischen und seiner Kinderlehre gnug zu thun.

Dier sehen Sie ein Gemalbe unfers Tages. Weil mein Sohn die meifte Zeit eher jur Sand, so lesen wir ein Rapitel aus dem neuen Testament. Ift Ihrer fertig mit dem Fruhstud und und ich mit bem meinigen, fo nehmen wir aleich unfere Histor. select, bor. Da ich um Reben Ubr nun ungefahr, mehrentheils eine Stunde fpater, ausgeben muß, fo überlaffe ich ibm Bieberholung oder Bubereitung. Bahrenber Beit fpreche ich ju Saufe mieber an . mo fich Abr Sobn frifirt, unterdeffen ich einige Berfe im Iten Bud Sam. mit meinem burch. lanfe, und ein Benfum aus ber Meneibe, welche wir biefe Boche ichließen werben, ich und alebenn and biefe Uebung meines Sohns mit bem Thriaen werde vereinigen fonnen. Spreche wieder einmal an und corrigire, wo ich was gemacht finde, aus dem lieben Trichter, ber immer ein guter Leiften ift. Bor bem Effen nehmen wir noch einen Brief bes horag bor. Rach bem Effen wird ein wenig aus bem Baillo gelefen , hierauf geht Ihr herr Sohn aus, und fommt in einer ober anderthalb Stunden, felten fpater nach Saufe; meiftens ben herrn Stadtrath. Sobald ich ju Saufe fomme, geben wir ans Englische, unterbeffen fich mein Sohn mit einem jungen Raphael Sippel bon einem febr feinen Geficht und offenem Ropf im gateinischen und Griechischen unterhalt, und meine altefte Tochter bas Clavier lernt ben meis nem jungen Kreund bill, mit bem ich in Gefellicaft meines Sohns bafur gegenwartig ben Bindar und Anacreon durchlaufe, nachdem wir

die Oboffee ju Ende gebracht, und juweilen bas Englische fortsete im Opencer. Dienstags bat mein Cobn die Rinderlehre des Morgens ab. aumarten und Mittwoch Nachmittage bas Bolnifche. Der Ihrige ermangelt bennahe feinen Ega Ach auf dem Clavier ju uben, und bier brancht es feiner Erinnerung. 3ch gebe mit Bleiß in Diefen Detail, liebster Freund, ber Ihnen nicht an edelhaft fenn wird, um Ihnen die Unmoglichkeit ju geigen, mehr Beit als ich babe und mir Ihr Sohn einraumt, anwenden au fonnen. 3ch munichte, wenn er um neun Ubr fclafen ginge und bafur befto fruber auf mare; weil ich mehrentheils eine gange Stunde ibm suborfomme, und er Dube bat fich ju er. muntern; unterbeffen hoffe ich auch mehr Ord. nung nach bem Seft einzuführen in biefem Stud. Bin ich fo gludlich, ihm mehr Gefcmack an Biffenschaften und Arbeit einzuflogen, fo murbe eine andere Umftimmung ber Seele, und beffere Defonomie ihrer Rrafte und der edlen Beit von felbft folgen. Dhne Gefchmad und frene Babl ift alle Arbeit ein fablee Krobne bienft.

Was ben Ton an feine Schwester betrifft, fo habe fehr zufällig von ihm felbst den einen Brief zu lefen bekommen, und dieß gab mir Anlaß, mir auch die Antwort auszubitten. Liebfter Freund, nicht Ausbrüche sondern die

Quelle bes Uebels ift die Sache, wie in ber Aranen nicht Symptome bas Augenmerf bes Argtes find. - Aber ich hatte auch gemunicht. bag eine Schweffer, und baju eine jungere Schwefter , ihrem alteften Bruber aar nicht in foldem mannlich flugen Con die Epiftel gelefen, fonbern mit ein wenig mehr gaune, Liebe unb Beiterfeit fich mehr an der lacherlichen Seite. im Charafter ihres Gefclechts und Alters, gebalten batte. Eine ftrenge Moral fommt mir fchnober und icaaler vor, als ber muthwillige fte Spott und Sobn. Das Gute tief berein , bas Bofe beraus ju treiben - Schlech. ter ideinen als man wirflich ift, beffer wirf. lich fenn als man icheint; bieß halte ich fur Aflicht und Runft.

١

Den herrn Lieutenant fenne ich bereits perfonlich. Diefer respectus parentelae verbient alle Rucksicht, und gute Saiten, wenn fie anch zu fehr ins Moll fallen, muffen boch mit Discretion behandelt werden.

Berzeihen Sie meine Unordnung im Schreisben. Am 27ten wird es gerade ein Bierteljahr, daß Ihr lieber Sohn ben mir ift. Bis zur Abreise Ihres Herrn Bruders ift der Termin zu seiner Probezeit bestimmt, und ich hoffe, daß Gott Gebeihen geben wird. Ihre Erinusungen über den Lon seiner Briefe bitte ich mir immer im Nothfalle mitzutheilen, werde

mir aber feinen unmittelbaren Einfluß darauf anmaßen. Dergleichen Symptome des Leicht, finns horen von selbst auf, wenn die Quelle gebeffert wird, und mussen eher befördert und avancirt, als zurück getrieben werden. Es ist mir um einen Grund zu thun, und die Fähige keit, daß er in den Stand gesetzt werde, ihn bernach selbst weiter anzubauen. Denn ohne selbst zu benken und zu arbeiten, mit Lust und Ueberlegung, ist alles nur Zwang und Lanschung.

### 320. In 3, %. Reicharbt,

Ronigsberg ben 24. April 1783.

Sachstzuehrender herr Gevatter, kandsmann und Freund, Eine drenfache Schnur reißt nicht. Ich nehme also mit beiden Sanden an Ihrer hausfreude Theil und wunsche, daß meine liebe Pathin ein neues Unterpfand gott- lichen Segens für Sie und Ihr ganzes hans sepn und werden möge.

Ihr Stillschweigen hat mich bennruhigt, weil ich es für eine Lehre angesehen, oder viels mehr für ein Benspiel, stille zu senn. Dems ungeachtet bin ich schon viele Wochen lang Willens gewesen, Sie zum brittenmale heimzusuchen. Gestern Mittags erhielt ich Ihren liebreichen, zuvorkommenden Brief, wie einen Balsam auf mein kahles haupt. Unter uns

gefagt, benten Sie fich an Ihrem Gevatter nichts mehr, als einen armen, alten Mann, mit beffen Gefundheit, Ropf, Bunge und Reber es je langer je mehr foctt; fonft irren Sie fich wie unfer wallfahrender Better, beffen Gingeweide ich Ihnen jurudfende, nachdem ich fie con amore burchgewühlt. Seine Beobachtungen find gleichwohl fehr unterhaltend und voller Scharffinn und ehrlicher gaune. Ihm geht es aber im Grunde bisweilen nicht beffer, feinem Sollander, daß er bie Rorm Staatsverfaffungen im Mark und nicht in ber Rinde fuct. 3d hoffe in allem Ernft, daß er feine Bufriedenheit eben fo gut unter Untipoden und Quaderu finden wird, wie mein Gevatter Raufmann unter ben Mabrifden Brubern; und ubi bene, ibi patria, oder bentfder m fagen, bes Menfchen Bille ift fein Dimmelreich, in febr vielfeitigem Berffande.

Ich erwarte alle Stunden hartfnoch. Ungeachtet, was ich von meinen Schriften fur Sie jusammengebracht habe, nicht die Muhe lohnt, und ich faum viel mehr erwarten fann, so werde ich ihm doch alles, was da ift, mitgeben, und den Eckel, mit dem ich mich in jene Lagen gurucfführen muß, überwinden; car c'est le ventre de ma mere.

Ungeachtet Ihres Stillschweigens habe ich immer im Sinn vorausgesest, daß, wenn Sie etwas zuverläßiges von unserer Reform wußten, Sie es mir gemelbet hatten. Der himmel gebe, daß jedes Stillschweigen sich in einne so angenehme Harmonie auslösen moge, als durch Ihren letten Brief geschehen.

# 321. In 3. Fr. Reicharbt.

Konigsberg ben 19 Mai 1783.

Derzlich geliebtester Gevatter, Landsmann und Freund, "In einem treuen Arm sich seines Lebens freun" dieses Gluck haben Sie befessen und genossen; kennen es aber nun
noch lebhafter durch den Berlust, welcherdie Sehnsucht der Liebe vermehrt. Gehorchen Sie auch diesem Geseh der Natur, ohne die Enade des barmherzigen und wohlthätigen Gebers zu vergessen, und den überschwenglichen Reichthum seiner Vorsorge im Verhältniß aller unserer Bedürfnisse zu glauben und zu verehreu.

Ihr lieber Schwager und ich haben heute eine Stunde lang mit Ihrer traurigen Lage spmpathisit. Das Ende vom Liebe war: Gott hat alles wohl gemacht! weil Ihr liebes Weib einer solchen Prusung nicht gewachsen gewesen, und im eigentlichen Verstande selig worden

burch Kinderzeugen, gleich ber Mutter affer Le. bendigen.

Bergeben Sie, mein liebfter Gevatter, gandemann und Freund, baf ich in Thorheit schreibe — und machen Sie es wie Adam, ber seiner Ribben eine bem treuen Schöpfer in guten Berten gern überließ, um selbige in ein höheres und vollfommeneres Geschöpf verflart wieder zu erhalten. "Er schloß die Statte zu mit Fleisch." Gott troffe Sie und erhalte bie beiben lieben Pfander.

322. In g. G. Linbner in Mietau.

Konigsberg am Pfingstmontage 1783.

Sochstauchrender herr und Freund, das pranumerirte halbe Jahr geht mit dem 27ten Juli
zu Ende, und Ihr herr Bruder denkt auch
an seine Abreise. Ich bin daher jest gend.
thigt Sie an die Bedingungen zu erinnern,
unter denen ich den ganzen Bersuch gewagt,
nämlich daß die Probe mit dem Aufenthalt des
ersteren gleich dauernd senn sollte. Da Sie
selbst in Rummer über Ihre Berkassung leben,
so kennen Sie den Einstuß davon auf Gemüth
und Gesundheit. Ich lebe in einer so lentscheuen und zu allen Geschäften unfähigen Hopochondrie, daß ich meiner Ruhe und Erhaltung alles ausopfern muß. Habe wiedernm aus
lleberdruß ein zweites wie mein erstes Haus,

mit Berlust ber Salfte vom Rapital losgeschlagen und noch feinen Beller ausbezahlt bekom" men, ungeachtet ber Ränfer schon um Oftern eingezogen, auch noch nicht die ganze Miethe vom britten Saus, bas mir noch auf dem Salfe liegt, erhalten. Unser Etat ist auch noch nicht hier und man fürchtet Einziehung ganzer Stellen ober Abzüge wenigstens des Gehalts—Es gehe wie es gehe, so ist mein Entschluß gefaßt, und weder Bitten noch Anerbietungen werden mich bewegen können, Ihren Herrn Sohn länger als diesen Sommer zu behalten.

Ich habe wie ein Aferd gearbeitet, bas La. tein bie Offern durchzusegen, weil er ohne Decliniren und Conjugiren herfam , und muß mich jest allein einschränken, ihn in Unfehung ber Oprache ju einem Cive academico ju qualifie Wir haben noch gehn Capitel von ben Hist. select. ubrig und benfen biefe Boche bamit fertig ju merben. Wir haben bas erfte Buch von horagens Briefen nach der Wieland. fchen Ueberfetung burchgegangen, auch die erften fieben Oden bes Sorag. Mit dem Englifchen ift auch ein ziemlicher Unfang gemacht: ungeachtet biefe Sprache wegen ihrer Leichtig. feit wenig Berdienft in meinen Augen hat, fo habe ich fie boch mit bagu gebraucht, ihn auf Die Construction und die Rothwendigfeit derfel. ben in allen Sprachen aufmerkfam ju machen.

Aufmerksamkeit, Urtheil, nicht Gedachtis, benn ich habe ein sehr kummerliches, ist meine Grammatik. Denken heißt Begriffe construiren, und Moral ist nichts als Syntax. Dierin besteht meine Methode. Uebereinstimmung und Abhängigkeit sind meine Pas und Coupes, und eben die Symmetrie der Juste und bes Leibes im Innern hervorzubringen—ist meine Arbeit gewesen. Aber der schönste Wis des Seneca und aller Wortsus des Cicero richten eben so viel aus wie Moses und die Propheten, wenn es an der Pfingstgabe des Seistes, des Selbstriebes sehlt.

Nach meiner Ueberzeugung wird er gewiß burch eine baldige Verpflanzung nach Gottingen gewinnen, und ich hoffe, daß meine Mühe, ihn zum akademischen Bürger taliter qualiter in Unsehung des Schulorgani zuzustugen, vielzleicht mit mehr Gründlichkeit, als er das Sprachrohr der großen Welt behandeln geleint, nicht ganz vergebens senn wird.

In Ordnung, Wirthlichfeit, Mafigfeit, Bescheidenheit dient er meinem Sause jum Muster und Benspiel — aber das find feine Lugenden, benen ich zu viel traue: so wie die Fehler, welche Sie ben ihm fürchten, es eben nicht in meinen Augen find. Denn die schleichende moralische Seuchelep ift eine ärgere Peft

und ein größeres Modelaster, als es die Pietisteren jemals gewesen. —

Es bleibt alfo baben, bağ ein langerer Auf. enthalt Ihres herrn Sohns in meinem Saufe, als biefen Sommer, und beiberfeite bocht nachtheilig fenn murbe Rehmen Sie baber, liebster Freund, Ihre Magregeln , um feine balbige Abreife nach Gottingen gegen Dichaelis ju beforbern. Es fehlt ibm nicht an naturli. den Anlagen, die nicht burch 3mang fondern Frenheit entwickelt werden muffen. Es mare unverantwortlich von mir, wenn ich, obne 96. re hoffnungen erfullen ju tonnen, mich ab. barmte und bergehrte jum Rachtheil meiner eigenen Rinder, Die befto nothiger haben, etwas. ju lernen, weil fie feine Empfehlungen, fein Geld, feine Unterflugung ju ihrem funftigen Kortkommen von mir erwarten konnen, und affer der Bortheile beraubt find, die 3hr Berr Sohn jum Boraus icon bat, und worauf er Staat machen fann.

Dieß ist Ja und Amen! und felbst meine Freundschaft fur Sie und Ihren herrn Sohn hat an diesem festen Entschluß den größten Untheil Ich umarme Sie mit unveränderten Gesinnungen und den besten Empfehlungen an die Frau hofrathin und Ihr ganzes haus. Was Sie noch zu erinnern haben in Ansehung des Zwischenraumes, bitte ben Zeiten und ohne

Ruchalt mir mitzutheilen. Rehmen Sie fich aber Zeit, meine Briefe recht durchzulefen und ihren Inhalt zu glauben; benn wissentlich luge ich nicht, aber ich traue auch meinen Sinnen nicht,

### 323. In Berber,

Ronigsberg ben iten Mug. 1783.

Berglich geliebtefter Frennd, Gevatter: und gandemann, ich mache beute weniaftens ben Unfang mit bem innigften Gludwunich gu Ihrem, Gott Bob icon zwen Monate alten Emil, und freue mich, daß alles fo gut ab. gegangen in Ihrer Abwesenbeit, und baß fich meine verehrungswurdige Gevatterin and bop. pelt erleichtert findet. Gott gebe Ihnen alferfeits Zeiten ber Erfrischung und Erholung nach überftandenen Mubfeligkeiten. Eines bie. figen Raufmanns Sohn gab feinem Bater Radricht, bag an dem Tage, ba er eben nach Saufe ichrieb, Brof. Buich Sie nebit Rlopftocf und Claudius zu Mittag erwartete. - Es ift aber nichts baraus geworden, ungeachtet ich mich febr barauf freute, im Geift bas funfte Rad am Wagen gewesen zu fenn.

Den atten Jun. brachte mir Brahl aus dem Sartungischen Laben ben aten Theil der hebraiichen Poefie mit Tanfpredigt und Cantate.
Sie haben aber vergeffen, bas Gebet bengu-

legen, welches ich noch ben Ihnen zu gut has be, und mit dem Monboddo erwarte. Ohne mich einmal zu bedanken, gappe ich schon nach neuem. Ein wahrer Fleischhunger in dieser Bufte, ben dem nichts gedeiht, nichts anschlägt, nichts haftet.

In Unfehung des Reifens jur Cur bente ich eben fo wie Sie, daß es weder fluger noch gefunder macht. Beil fich mein altes Uebel wieder einstellte, habe ich wieder die Queden Eur gebraucht. Uebrigens biefes gange Rahr gwifden Rurcht und hoffnung gelebt. Um 7 Bruder . Tage fam eine fulminante Ordre an alle biejenigen, welche nicht mit der réduction de leur sort zufrieden fenn murben, daß ihre Stellen fogleich mit Invaliden befest werden follten. Den Bostag barauf ei. ne eben fo traurige Rachricht von unferen Fooi-Geldern, daß fie dem Ronia verrechnet merben follten. Endlich langte ben 21ten Sul. unser Etat an, in bem dren Calculatoren, morunter auch Brahl und ein Accife . Buchhalter, gang geftrichen, bren Licent . Buchhalter um 100 Athir. geschmalert find ic. Unfer Gehalt im Pachofe ift, bem himmel fen Dant, fur biefes Sahr unverfehrt geblieben. Bas funfti. ges Jahr uns bevorsteht, weiß Gott; benn bes Reformirens und Reducirens ift fein Enbe. Sie fonnen leicht benfen , wie ben grmen

Lenten zu Muth fenn muß, die an Sehalt so viel verloren, und noch mehr an Biergeldern einbußen sollen; bep der ungemein reichen und ergiebigen Schiffahrt dieses Jahres, da die lette Delung des vorigen halben Jahres auf mein Theil über 90 Rthir. getragen.

Freylich, liebster herber, fehlt es an dem himmelreich in uns und der Bauch flebt am Erdboden; sonst wurde ich diesen leidigen Wahrungs. Sitelkeiten nicht unterliegen, und mehr Stärke haben, mich ihrer zu entschlagen. Wozu braucht der Mensch Cassee und Bier, und dieß und jenes? Sen weil der Geist untthätig ift, nimmt das Fleisch überhand, und erstickt das punctum saliens, das ich sonst in mir gefählt.

ben 4ten Mug.

Ich habe ben ersten Sonntag unseres Geburts. Monats mit dem Prof. Kraus gefenert, der ein paar Flaschen rothen Wein dazu gab. Wir haben auf Weimar, Wandsbeck und Graventhin zusammengestoßen, wo sich mein Sohn seit dem 24ten v. M. aufhält ben dem Kriegsrath Deutsch, der mit seiner Frau und einem einzigen Sohne unlängst aus Potsdam hieher gezogen. Das Gluck des Vaters in der Freundschaft scheint auf dem armen Jungen auch zu ruhen. Unser jesiger Oberburgerntei-

fter Sippel hat ihn von oben bis unten jur Einsegnung, die am 4ten Sonntage nach Trinitatis geschehen ift, gekleibet, und dringt auf seine akademische Sinschreibung, um ihn durch Stipendien unterflüßen zu können.

Unbern Leuten fommt es hier auch fo sor. bal Clandins in feinem letten Theil ziemlich altert. Mir eben nicht, weil mich bas neueffe immer am ftartften rubrt, und bie Einbrude bes Bergangenen febr matt ben mir finb. Mendelssobn's Jerusalem habe ich faft brenmal burchgelefen, und weiß immer weniger mas er fagen will. Es ift mir zwar lieb, bag er ein Jube ift, aber ich berbenfe es ibm noch mehr, einer zu fenn. Die zweite Auflage von Bieben ift bier auch angefommen und reißend abgegangen. Ift es benn nicht moglich, bas Rathfel von Chevilah aufgelost' ju erhalten? 36 habe Uphagen befhalb einen Auftrag ge. than, ber mir feine Parerga historica verebrt bat. Man giebt bier den Bahrdt fur den Berfaffer bes erbarmlichen Buchs Dorus aus. 96 ameifie baran; wenigstens haben wir einen Deutschen, ber ben Boulanger ausgestochen.

Ihren zweiten Theil habe ich con amore und mit rechter Luft und Geschmack gelesen. Etwas ausführliches barüber zu schreiben, ift mir nicht möglich, weil alles ben mir verfließt, sobald ich ausgelesen habe, und ich wie ber Branen verschloffene Mutter nicht fatt werden

Die Erhaltung und Kortsebung Ihrer Kreund. fcaft, tros aller meiner Unwurdigfeit, ift bas befte Bort von Eroft und Aufrichtung. Und obne hoffnung eines beffern bier, ift mein Loos immer febr ertraglich und vielleicht beneibens. Rielleicht iſŧ bppocondrifche meine Statiafeit ober Starrfucht mir mobitbatiger. als bie unbefangenfte Wirffamfeit. Bas weiß ich? und mas halfe es mir, es ju wiffen, wenn es nur geschieht? Ift ein wenig Barthorigfeit, wie meine, nicht angemeffener einem fo verstimmten Regiment, als Ihr muftalisches Gebor?

### 324. In Berber.

Ronigsberg ben 22. Det. 1783.

Derzich geliebtester Landsmann, Gevatter und Freund, Seit wie viel Wochen habe ich in Gedanken an Sie geschrieben! Richts zu melben habe ich Ihnen gehabt, was der Rübe lohnte; doch um wenigstens gute Nachrichten von Ihnen und den Ihrigen zu haben. Un meines lieben Pathchens Geburtstag ift D. Lindner nach Wien abgereist, an dem ich einen guten Paus. und Leibarzt verloren, und der sich hier bepnahe seiner alten Mutter zulieb selbst ausgeopfert. Sie trieb ihn selbst fort fter Sippel hat ihn von oben to winte, ohne Einsegnung, die am 4ten Sonntage wiede: und nitatis geschehen ift, gefleibet, unminischt ift, seine akademische Einschreibung, warnis was fie Stipendien unterflüßen zu könnemment, jo war-

Andern Lenten kommt es hiermale schwerten daß Claudins in seinem letten in chreme altert. Mir eben nicht, weil mark Minera immer am stärksten rührt, und Industrie gedes Bergangenen sehr mate, and für ein red Mendelssohn's Jerusalem haben Industrie ein Teden will. Es ist mir industrie er sagen will. Es ist mir industrie ein Inde ist, aber ich periodikaten einer zu seiner zu seine dage dage angen. Ist es benn ist das der ich der

3ch habe Uphagen deputhan, ber mir feine P.



Ihren zweiten und mit rechter En Etwas ausführliche mir nicht möglich fobald ich ausg nahen Blutsfreunde unfers besten Freundschaft je alswird — und er sowohl als je dem wahren Raphaels Gesiche Bohlgefallen. Mit meinem alteste Tochter im Clavierspiel ich den Brief an die Romer Ausaabe.

P. Links .... Geptember begegnete ich meis munbe Laufon unter ben Speichern. ber Stadt lief und er nach feinem eilte. Ich murbe auf einmal gemahr. übel ausfah. Er flagte über Rolit, "fahl ibm Rhabarber. Poffen, morgen Seffer, fagte er; En, Beit baben, ein-Johnnen! 3ch forie ihm noch nach: En, wenn Sod fommt! Den Morgen barauf mar er iche mehr im Bureau, ich besuchte ibn noch enselben Tag und die zwen folgenden; ben ten b. D. Morgens farb er. Ich mußte feis en Tob in ber hartungischen Zeitung anmelin, welches bie erften Beilen find, bie ich je Bu geliefert. Ich lege Sie Ihnen ben.

Eben jest vernehme ich, daß ber liebe Rreuge to auch in ben lesten Bugen liegt. Bor acht agen fprach ich ben ihm an und fand ihn bon einer Leiche abnlicher; hatte bas vielteingebildete Bergnugen, ihn burch meinite Gefchmätigfeit ein wenig aufzumuntern. Er foll fich um die Schloß Bibliothef ungemein verdient gemacht haben, daß alle bisher dort liegende und vermodernde Urfunden von ihm durchgegangen und in Ordnung gebracht worden. Diefer falte, anhaltende Fleiß ift feine lette Arbeit gewesen.

Garvens Beurtheilung von Rants Eritif habe ich noch nicht gelesen. Daß fie fich einander nicht verstehen wurden, habe ich schon aus dem Briefe, den er durch Spalding an ihn schrieb, absehen können. Er liest jest aber philosophische Theologie mit erstaunendem Julauf, arbeitet, wie es scheint, an der Ausgabe seiner übrigen Werke und conferirt mit Hofprediger M. Schulz, der auch etwas über die Eritif schreibt.

#### Benlage.

hr. Joh. Friedr. Lauson starb allhier den 4ten d. M. Morgens Frühe nach einer breytägigen Krankseit eines eben so undemerkten und gemächlichen Todes, als sein Pfad durchs Leben (secretum iter et fallentis semita vitae) gewesen war. Dem ganzen Publico ift seine unbestechliche Rechtschaffenheit und sein punktischer Dienste und Psichteiser, als Ginnehmer beyder Licent. Plombage, bekannt gewesen. Seine Treue, Sagacität, Talente und Einfälle machten ihn zum Liebling seiner wenigen vertrauten Freunde. Ben sehr entschiedenen Anlagen und Reigungen zu einer größes ren Rolle des Gluts, hat unser preußischer der nes in einer seltenen Einsommisseit und ächt antis ken Apathie und Armuth geledt. Er war gedoren den 15ten Oktober 1727, und hat dem Magistrate

seiner Baterstadt seine zahlreiche Bibliothet vermacht. Alle seine Bücher waren inwendig mit dem holzsschutt eines Bienenstocks bezeichnet, welcher das Motto hatte: Deliciae Lausoniae, dulciori patriae dicatae MDCCLXVIII.

325. An feinen Sohn nach Graventhin. Ronigsberg ben 24 Det. 1783.

- Laß dir doch, mein liebes Kind, das evangelische Geset der Sparsamkeit im Reden und Schreiben empfohlen seyn. Rechenschaft von jedem un nüßen, müßigen Worte und Defonomie des Styls. In diesen beiden mystischen Wörtern liegt die ganze Kunst zu denken und zu leben. Alles was Demossthenes sich in der dreymaligen Wiederholung eines einzigen Kunstwortes dachte, das sind die beiden Wörter Defonomie und Styl für mich. Ich hole so weit aus, um dir einige Vorwürfe zu machen. . . . .
- Ich kann dir nicht fagen, mit welchem Geschmack und Wohlgefallen ich bisweilen das lette Kapitel des Briefes an die Nomer gelesen habe, bloß wegen der Kunst, mit welcher St. Paulus seine trackenen Gruße zu schattiren, zu motiviren und mit individuellen. Zugen zu beleben weiß. Je genauer unser Bersstand die Verhältnisse jeder Person und jedes Gegenstandes zu fassen weiß, desto feinerer Empsindungen sind wir fähig.

### 326. An 3. g. Reicharbt.

Ronigeberg ben 16. Rov. 1783.

Herzlich geliebtester herr Gevatter, Landsmann und Freund, Ihr herr Schwager brachte mir den 15ten v. M. die erste gute Botschaft Ihrer glücklichen heimkunft und eben so unversehrten Andenkens. Es freut mich, daß Reise und gute Gesellschaft die Erreichung Ihrer Absichten befördert haben und Sie zum Genusse der häuslichen Ruhe hergestellt werden.

Es wird wohl bas flugfte fenn , Ihnen bie aanze biefiabrige Gefdichte meiner trauria-las derlichen Ritterschaft ab ovis an mitzutbeilen. nach Sandleitung meines burchicoffenen Ralenbers. Dem ju Rolge fam mit bem Enbe Hanners mein alter Freund D. Lindner, in Gefellichaft feines Bruder - Sohnes hier an. Tener jog ju feiner alten franfen Mutter ins RoBgartische Wittwenstift, und hat ein mahres Mufter findlicher Liebe und aushaltender Gebuld abgelegt, woben er fich felbft bennabe aufgeopfert, und nicht eher als auf frenwillige Erlaffung feiner gleichfam von Gott felbft bagn begeifterten Mutter im August nach Bien abreiste. Sein fpater Entschluß, Die Medicin ju fludiren, ichien einer Bublicaft einer ale ten reichen Wittme abnlich; aber nein ! fie ift, wie die lette, so die erfte, die einzige und

aanze Dufe feiner Seele. Diefer rechtschaffe. Mann, fur ben meine Rreundichaft eben fo wuche , wie feine Deigung jur Argnepfunbe, empfahl mir ben Gebrauch ber bitter. fußen Stengel ober dulcis amara, megen einiger beschwerlichen Rlechten, mit benen ich mich viele Sabre geguält, und von benen ich anf einmal burd bie Queden, beren mein Gevatter in Beimar gang jufallig ermabnte, befrept blieb. Runmehr aber ichien biefes Unfrant meines eigenen Gartens benm zweiten Gebrauch bennahe alle feine Rraft verloren ju baben. 36 bat mir also die Borfdrift ber Je langer ie lieber Cur benm Abicbiebe bon meinem Rreund aus. Der Gebrauch aber verschob fich, bis ich burch einen folimmeren Ausschlag, im Beficht und befonbere um bie Lenden , ungebuldig wurde, und ben 20ten v. D. das Dite tel bersuchte. In ber zweiten Boche zeigte fic ber erfte Einfluß auf die materia peccans, welche biefen April meine beiben podagrischen Rußbaumen verschont batte, auf eine merklich verschiedene Urt von ben beiden Unfallen, Die ich bisher gehabt. In biefer Lage besuchte mich herr Prof. Beder ben aten b. D. in Gefellicaft eines portugiefifden Raufmanns, Die mich ein wenig verlegen machte; baber babe ich faum biefen murdigen Mann recht ins Bendt faffen, geschweige Ibre und meine



Wünsche befriedigen , noch an den guten Stupden ben unsern Freunden in seiner Gesellschaft Antheil nehmen konnen.

Des D. Lindner Reffe tam ben 27ten Ranner zu mir in Benfion. Meine veriabrte Rreundschaft ift Ihnen befannt mit bem fel. Rirchenrathe und feinen amen Brudern. Umaang und Briefwechsel an fich ift meine Sache nicht. 3d besuche Riemand noch fdreibe an ibn, obne burd Gefchafte und Umftanbe aus. brudlich anfgefordert zu werden. Daber batte ich auch in Angelegenheiten ber alten Confiforiale rathin an ihre Gobne fdreiben muffen. Dem hofrath in Mietau fam mein Brief als ein Deus ex machina, um feinen Sohu, ber ibm fcon lange auf bem Salfe gelegen batte, ben mir anzubringen. Ich melbete ibm alle Unbequemlichfeiten meiner gangen Lebens . Urt und Einrichtung, und daß ich mich zu nichts als einer Brobe, verfteben fonnte. Bon bem Attlichen, fanften Charafter bes jungen Menfchen horte ich lauter Gutes, und es mar bloß bon feiner Bernachläßigung im Unterricht und ben Schulkenntniffen die Rede. Ich machte einen muthigen Anfang, leider mit Decliniren und Conjugiren , in voller Erwartung , daß ich den Edel baran bald murbe übermunden baben. Aber Reigung ju Moden, Comodien, gefell. schaftlichen Zeitvertreiben und den baju gebo-

rigen Berbienften hatte allen Gefdmad an Grundlichfeit und Wiffenschaft flumpf gemacht. Gar fein Gelbftrieb bon einer Seite, und bon ber andern ein fcon in reif gewordener Beobachtunge . und Rachahmungegeift bes Schlen. drians und der moyens de parvenir. Die Liefe bes fillen Baffere murde auch bald ergrundet, und ich mußte mit meiner gemachten Brobe gum Befdluß eilen. Ed blieb mir alfo nichts übrigals, ben jungen Menschen zu einem afabemie ichen Burger wenigstens in Unfebung ber iq. teinischen Sprace einigermaßen ju qualificiren, und burch: diefe Uebung feine Aufmertfamfeit und Urtheilefraft ju icarfen und borgubereis ten 36 fcaumte gegen ben Bater und überließ es ihm, feinen Sohn auf welche Atabemie er wollte ju veryflangen. Ungeachtet un. feres Sahnengefechts murbe noch ein Biertelighr eingeraumt, und nun ift er ben zoten b. M., ba ich eben meine Cur anfing, an Deierotto nach Berlin abgereist.

Bum Glude hatte mein Sohn diese ganze Beit über ben Unterricht im Christenthum abszuwarten, wurde den titen Jul. eingesegnet, und den 24ten von Hrn. Kriegsrath Deutsch nach Graventhin, zur Gesellschaft seines einzigen Sohnes, von gleichem Alter, abgeholt. Auch ich habe Reisen gethan im Geburtsmonat Ausgust, bin mit Sack und Pack anderthalb Las

ge in Trutunu gewesen, sehte mich ben voten Abends auf die Post and kam ben Morgen fush in Graventhin eben Abendentagbente an; sube aber am Bartholowing Amit meinem Sobuse nach pause, der seit dem 7ten September wieder seinen Sig in Graventhin hat. So sehe ich ihn auch zu meinen Bedürfnissen und Bestänngen vermisse, so gern entbehre ich ihn und begunge mich an dem Gerückte seines anten Berhalvens, und wäusche nichts so sehr, als daß es wahr senn und bleiben möge.

tam, fanden wir Marianden bettlägeries fia fand aber gleich auf, und es waren wie man. tarichen Boden; ohne Arzt, außer dem Bett, ohne alle Rebelleit. So lernte fie auch gesten ohne Litband, welches mir bep meinen abrigen Rindern nicht gelingen wollen. Meine alteste Tochter Lischen klimpert Bachische Sonaten und fängt an mit ihrem Bruder Briefe zu wechseln, die nicht gehanen noch gestochen sind. Lenchen, mein mittelstes Mädechen, ist das schwächlichste Kind, eben so sehr zum Weisnen als zum Lachen aufgelegt. Man nennt sie daher vielleicht des Vaters Tochter.

Dier haben Sie, herzlich geliebtester Freund, eine fehr langweilige und eben nicht curiose Relation aller meiner Sorgen und Freuden, unter benen ich wieder bepnahe ein Jahr verträumet, ohne wif-

sen zu können, ob ich in einer einzigen Sache weiter und von der Stelle gefommen bin. Run verlange ich auch recht sehr zu wissen, was Mein kleines Pathchen macht. Da Sie Rinder und eine Haushaltung haben, ist Ihnen wohl freplich nichts besteres zu wunschen, als eine Gehulfin, die um Sie sep.

Den 24. Rov.

Muß biefen Brief wegen nener Anfalle, bie jedoch leidlich find, auf dem Bette schlesen. Erhalte eben die betrübte Nachricht, daß der kleine liebe Riese auch schon seine Lausbahn pollendet. Kalte der Ueberlegung ist ein Gefühl der Gründe, und immer die klügste Parthey, welche unfer Dorow aus Instinct ergreift, und die zugleich Ihre würdige Frau Schwester zur Nachahmung und Ergebung starten wird. Auch in Leidenschaften scheint jeder sein Maß von Sinnahme und Ausgabe zu haben, für deren Gleichgewicht die Natur sorgt.

Gott gebe Ihnen Ruhe und Fulle jum leben und Schaffen, gludlichen Fortgang ju allem, mas Sie munichen und brauchen.

, y, , . . (,

327. An feinen Cobn nach Graventhin.

Ronigsberg ben 26. Rov. 1783.

- Noch mehr Freude hat mir bes herrn Rriegerathe Zeugniß bon beines lieben Rreundes lebung im Griechischen mit bir , und beine Rachricht von beffelben gunehmender Luft und Rleiß im Lateinischen gemacht. Auf einen folden gaut habe ich lange gewartet. Dun boffe ich, baß eure Freundschaft mehr Leben gewinnen und fruchtbar werden wird. febr mich diefer erfte Wink in Unfebung meiner Sauptabficht beruhigt! Wiffen blabt auf, aber die Liebe beffert und ihre Salbung lebrt uns alles. Dicht bem Baume ber Erfennt. niß haben wir unfer Glud ju banten. giebt einen befferen, einen boberen Beg, als Sprachen und Gnoftif. - Wende alfo bie Soule der Freundschaft gut an, und fie mirb mehr als jede andere ju beiner Bilbung und Erziebung bentragen.

Ein wenig Mutterwiß macht aus Kinbern, wie der Schulwiß aus Ignoranten, die naseweisesten und boshaftesten Runstrichter. Mit wahrer Weisheit im herzen gefallen auch ihre schmalen und rauhen Wege unsern Augen, und das Joch der Zucht wird ebenso sanft als beilsam.

- Ich schäme mich nicht beine Briefe zu ftubiren. Es ware mir lieb, wenn bie Mube, die du vielleicht bisweilen haben magst, metne Buchstaben zu entziffern, dir den zufälligen Vortheil brächte, die Aufmerksamkeit ben einigen Stellen zu schäffen. Anstatt eines allgemeinen Ja! Ja! bin ich mir bisweilen eine Frage oder einen Contrapunct vermuthen gewesen. Thu als Kind, was jene Mutter that, welche die Worte, so sie noch nicht verstand, in ihrem Sinn und Derzen behielt.
- Bersetze dich alle Morgen und Abende auf eine Biertelstunde in die Gesellschaft deisner Geschwister, und bring selbige wie ein Rind zu, das niemals aushören wird, im Geist und in der Bahrheit unser Hansgenosse zu sepn. Ich weiß, daß du mir diesen Bunsch und diese Bitte nicht abschlagen, und daß jener Bater, der ins Verborgene sieht, dir es öffentlich vergelten wird.

### 328. An herber.

Ronigsberg ben 8ten Dec. 1783.

Serzlich geliebtester Gevatter, Landsmann und Freund, Ich habe gestern meinen Rirchgang gehalten, nachdem ich sieben Wochen. nicht aus dem Sause gewesen. Es war ein neuer Anfall der Sicht, bestand aber in einem en der generale er med Kanandin. Langele er ben de Kon obe

- रिन्द्र कार रिकार अस्त कर अर्थ mar der eineme der der der auf aber Service Lieum in Singulary und die . 25) rene Timeran ma 107.den -anabarata क्रों कर है। इंडि. ज्याक दिला स्वाध्ये हैं की and many and have a sing organize Rus wit a mit mi fimmen unt mein beites enner ut inda enne en. Si en ma beie mi Si u Inseine ach ne Innermien und I Safer bereitel. me be ime nom me ber Er base icht me nies den der Same de Friede af mass er err But a duite Es es un union una execute, als Brenten und Graffe - Bente 2's bie die is an an incomme et aus mer as it: mien a denn Seden und francia estreta.

der Film Dillier 3 made and fin der nationeieffen und besthafterfen Kunftrichtetger nation Witchen und bangen gefallt and übe fidmalen und ranben Wege unfeit dinen und bes Jod der Zuche ihre eben funft als hellfam. bloffen Schmerz, ber im Liegen und ben einer ruhigen Barme fehr erträglich war. Ich habe alfo wenig gelitten und mich besto mehr gepflegt.

Gott Lob , daß in Ihrem Saufe alles auf autem Bege ift. Ich wollte icon gestern an Sie ichreiben, aber Garvens Cicero'rig mich hin, daß ich nicht los werben fonnte. babe ibn fur meinen Dicel gefauft, bamit er barans conftruiren und überfegen lerne. terbeffen icheint bod feine Einformigfeit ein menia ju ermudend. Garbens Brief an Rant machte mich nengierig, ben Mann naber fennen zu lernen. Quch feine gefammelten Abhandlungen habe ich ben Anfang gemacht au lefen, und die erfte, über die Brufung, gefiel mir außerordentlich. Dun befomme bennabe Luft, auch feine Bergufonische Ueberfegung ju lefen, beren Drigingi ich nicht aus. fleben fonnte, weil ich meinen Liebling Steward zu gleicher Zeit las und mit ihm verglich.

Borige Boche habe ich erft Gelegenheit gehabt, die Garvische Recension der Eritif zu erhalten, ungeachtet sie schon vor vielen Bochen Kanten zugeschickt worden und ich ihn deshalb besuchte. Ich war aber zu blode und zu schamhaft, ihn darum anzusprechen. Er soll nicht damit zufrieden senn und sich bekla. gen, wie ein imbecille behandelt zu werben. Antworten wird er nicht; hingegen dem Gottingischen Recensenten, wenn er fich auch an die Prolegomena wagen sollte-

Ihre Aufmunterung hat mir wieder ein menia Muth gemacht, an meine Metafritif über ben Burismum ber reinen Bernunft an bene fen. Db ich aber von der Stelle fommen werde, baran zweifle ich. Das menter birdesju finden und aufjudecten, mare fur mich genng. Aber bier liegt eben ber Anoten. Bin ich im Stande, einen halben ober gangen Bo. gen barüber gu fchreiben, fo theile ich ibn D. Biefter mit, bem ich fur fein Gefchent ber Monatidrift einigen Dank ichuldia bin. Bo nicht, fo mogen Sie immer wiffen, wie weit ich mit meinem guten Willen fomme. Das bidental meiner erften Recension ift bom Iten Mul. 1781, ich hoffe aber feitbem ein wenig weiter mit bem Buche gefommen zu fenn boch nicht fo weit, wie ich follte, um es aufanlafen. Aber mein armer Ropf ift gegen Rant's ein zerbrochener Copf - Thon gegen Gifen.

Alles Geschwäß über Vernunft ift reiner Wind; Sprache ihr Organon und Eriterion! wie Young sagt. Ueberlieferung bas zweite Element. Wie warte ich auf ber Monbodde, und wie gern möchte ich auch seine ancient metaphisicks sehen und seines Freundes harris

blofen Schmert, ber im Liegen und ben ei ruhigen Barme fehr erträglich war. Ich h alfo wenig gelitten und mich besto mehr pflegt.

Gott gob , daß in Ihrem Saufe alles autem Bege ift. Ich wollte icon gestern Sie fdreiben , aber Garvens Cicero rif 1 hin . baf ich nicht los werben fonnte. babe ibn fur meinen Dichel gefauft, bami barans confirmiren und überfegen lerne. terbeffen icheint doch feine Einformigfeit menia an ermudend. Garvens Brief an A machte mich nengierig, den Mann naber ! nen an lernen. Auch feine gesammelten ! handlungen habe ich ben Anfang gemacht lefen, und die erfte, über die Brufung, fiel mir außerorbentlich. Dun befomme bennabe Luft, auch feine Rerausonische Ue fegung ju lefen, beren Original ich nicht e fleben fonnte, weil ich meinen Liebling & mard zu gleicher Beit las und mit ibm alico.

Borige Woche habe ich erft Gelegenheit habt, die Garvische Recension der Eritif zu halten, ungeachtet sie schon vor vielen Achen Ranten zugeschickt worden und ich beshalb besuchte. Ich war aber zu blobe zu schamhaft, ihn darum anzuspreche soll nicht damit zufrieden senn und

امز د

195

eie ein imbeoille behandelt in werden. ten wird er nicht; hingegen dem Goten Recenfenten, wenn er fic auch en olegomena wagen follte-

e Aufmunterung bat mir mieber ein mts uth gemacht, an meine Detafritif über trismum ber reinen Bernunft au benb ich aber bon ber Stelle fommen baran zweifie ich. Das merre billeten und aufjudeden , mare fur mich ge-Mber bier liegt eben ber Anoten. Sin Stande, einen balben ober gangen Boruber ju fdreiben . fo theile ich ibn D. mit, bem ich fur fein Gefchent ber chrift einigen Dant fouldig bin. 200 fo mogen Gie immer miffen , wie met meinem guten Billen fomme. De I meiner erften Recenfion ift bom iter rat, ich hoffe aber feitbem ein menie mit bem Buche gefommen ju fene. icht fo weit, wie ich follte, um es mit Aber mein armer Ropf ift gegen Som's Berichener Sopf - Thon gegen Bien. S Gefdmas über Bernunft if rine Sprache ihr Organon und Ereng une fost I' .

philosophical arrangements, die mit icon Mendelssohn empfohlen.

Bofprediger D. Schulz bat feine Theorie ber Parallel . Linien ausgegeben. Das er über Rant's Eritif ichreibt und bag biefer mit ber Darftellung feines Opftems vollig gufrieben ift. habe ich Ihnen gemeldet. In ber Stille trei. be ich auch den Kortgang Diefer Arbeit und werde fie ju befordern fuchen, fobald ich nur im Stande fenn werbe, wieder nach ber Stadt au geben; benn ben meinem geftrigen Rirch. gange fonnte ich nur ber Mennoniten Bermab. nang erreichen und traute mich nicht meiter wegen meiner ichwachen Rube. Ihm ift Rant's Eritif Baffer auf feine Duble, wegen feiner Borurtheile fur die Mathematif und ihre Lehrart, beren Evident ich mir aus einem gant anbern Gefichtepunct erflare. Es icheint mir, daß es den Mathematifern wie den Samaritern geht: ibr wiffet nicht mas ibr an. Betet.

Ich freue mich im Geiste auf Ihre Umarbeitung ber Philosophie der Geschichte, da die erste Ausgabe icon so viel Benfall gefunden. Aber die Fortsetung der hebraischen Poefie mussen Sie nicht aufgeben, so wenig wie Ihre Urfunde, ju der ich Ihnen aber gern einen spaten schonen Feperabend munichen wis.

Der arme Kreuzfeld hat gegenwärtig gefcwollene Fuße. Kraus hat auch mahrend meiner Quarantaine einen Anfall von Bluthusten
gehabt, und besucht mich immer weniger. Weil
ber König sich ben bem Minister von Zeblit
nach ber hiesigen beutschen Gesellschaft ertunbigt, soll bas außerste angewandt werden zu
ihrer Erweckung.

Run mein alter, liebster, bester Freund, ber heilige Christ fehre mit allen seinen Gaben und Verheißungen bieses und eines besteren Lebens reichlich in Ihre Probstey. Ich umarme Sie von Grund meiner Seele, und empfehle mich mit meinem ganzen Sause, ben
Abwesenden mit eingeschlossen, Ihrem hohenpriesterlichen und bruderlichen Gebet.

# 329. Un 3. F. Reicharbt.

Ronigsberg ben 15. Dec. 1783.

Serzlich geliebtester Freund, Gevatter und Kandsmann, schon den gten Nov. erhielt ich aus Weimar ben ersten kaut von Ihrem Gluck, und daß "Sie sich wahrscheinlich durch eine neue She mit der Frau D. Händler, einer Lockter des sel. Pastors Alberti, die er in ihres Waters Hause als ein junges liebenswurdiges Wädchen gekannt, verjungen und troften wurden." Ich führe Ihnen die selbsteigenen Worte au. Den 28ten besuchte mich unser lieber Do-

row mit Bestätigung und authentischen Belesen, und ich habe mich herzlich gefreut und Gott gedankt, daß er Sie zum wirklichen Bater Ihres bisherigen Pflegsohns bestimmt, an dem ich immer einen geheimen Antheil genommen, vielleicht als an einem kunftigen Freumde meines Sobns.

Beftern bor acht Tagen bin ich jum erftenmal ansaegangen, fonnte aber nicht weiter als in die Mennoniten . Rirche fommen, nnb bin erft porgeftern im Stande gewesen, Die Stadt an erreichen. Mein erfter Gang mar gu unferm wurdigen Oberburgermeifter, ber mich miber meine Abficht zu Mittag nothigte. Von da eilte ich zu unferm Rrengfeld, ben ich fanm mehr lebend ju finden gfanbte, weil er ben Tag vorber von Rant Abicieb genommen. 9ch brachte ben ibm eine außerordentliche Stunde au, die eben folde Eindrude ben mir guruche ließ. Sie konnen fich faum die poetische, liebensmurdige Odmarmeren vorftellen, worin fic das lette Del feiner gampe ju verzehren icheint. Tod und leben icheint bei ibm fo jufammenjufließen, baß er felbst nicht mehr ben Uebergang ju unterfcheiben im Stande ju fenn icheint. Erinnerungen und Abndungen laufen burdein. ander, wie Bag und Difcant, in einer Sarmonie, die mich in eine Art von Laumel verfette, worin ich noch ein paar gludliche Kranen

und Matter, und zwar beibe wohnhaft im hofpital, besuchte und noch zehn fleine Geschäfte mehr bestellte, daß ich nicht nur sehr spat zu Mittag erschien, sondern auch das während meiner Arankheit gethane Selubde, mich nicht im Lausen zu erhisen, ärger als jemals überstreten hatte. Mir bekam alles so gut, daß ich wider meine Sewohnheit und Diat, bis nach Mitternacht aufzusigen im Stande war, um Ertracte aus meinen Dauskalendern von 1769 bis vorgestern für meinen Sohn nach Graventhinzu machen, zu einem Leitsaden seines Lesbens von der Wiege an.

Beftern, an Ihrem Sochzeittage, erflieg ich ben fur mich fteilen Berg nach ber Denapfgartifden Rirde, und erbaute mich an bem Wortrage meines jungft erworbenen Freundes, bes Mfarrers Borowsti - und erwartete auf ein fummerliches und lacherliches Gaftgebot ben Brof. Rraus und ben jegigen Controleur Brabl, Die and ungeachtet bes rauben Wetters und Sturms fich einftellten, und gufriebener, als ber Wirth felbft , ju fenn fchienen , ben bermuthlich eine gute Uhndung in feinem Genuß maßigte. Die Gafte waren icon ben ben Mepfeln meines Gartens, als ein feiner Rna be, mit bem Ramen, ber Bilbung und bem Mmt eines Engels, Raphael Sippel, mich berandrufen ließ, um mich jur Abendmable zeit bes herrn Kriegsraths, seines nächken Anverwandten, einzuladen. Dieß kam mir so unerwartet, und ein ganz anderer Entwurf, den Abend zu hause anzuwenden, war auch schon gemacht. Ich wurde aber nicht nur für meine eigenen Säste heiterer und erträglicher, sondern die Freude des ganzen Abends stieg so sanst und zu einer solchen Külle und Höhe, daß Ihnen und Ihrer liebenswürdigen jungen Bran das Andenken des gestrigen Abends nicht so heilig seyn kann, wie er mir undergestlich bleiben wird.

### 330. In Gerber.

Königsberg ben 24. Janner 1784.

Derzlich geliebtester Gevatter, Landsmann und Freund, Oft genug habe ich schon in diesem Jahre an Sie gedacht, auch den Borsatz gehabt, an Sie zu schreiben. — Scheffner besuchte mich mit' seinem Wirth hippel am Renjahrstage, und ich habe Ihren Auftrag bestellt. Er freute sich Ihres Andenkens und der gepflogenen Freundschaft, die mir nicht einmal bekannt gewesen. — Wein Freund Kreuzsseld ist am Kronungstage den 18ten d. M. in seine Ruhe eingegangen.

Einem Binte in Ihrem letten Briefe gufolge, habe ich mich gequalt mit einer Metafritif über ben Purismum ber Ber-

unnft. Sunt lacrumae RERUM, o quantum est in REBUS inane! Sie macht nicht viel über einen Bogen. Die gange Idee ift mir verungludt, und ich babe nur bem Ding ein Ende. su machen gesucht, baß ich mich bes Gebanfens baran entichlagen fonnte. Meine Abficht mar es, fie fur Sie abzuschreiben und benzulegen : barum habe ich immer mit bem Schreiben gegaubert. Run bin ich uber Mendelsfohns gerne falem ; aber mein Borfat, jenes Ideal bier anaubringen, wird auch wohl vereitelt werden. Des alten Jacobi in Dannover Schrift bat mich begeistert, baß ich fie zwenmal nacheinan. berlas. 3ch nahm nachher wieber ben Denbelsfohn por, und mein Urtheil ichien fich wieder um. guftimmen. Rurg, es geht mir im Lefen wie im Schreiben ; ich fann mit beiden nicht mehr fort.

Garve's Uebersehung und heusinger's Ausgabe des Sicero habe ich für meinen Sohn gefauft; und dieser hatte auf der Christianischen Auction 1781 einen Band erstanden, der unter anderem ein Manuscript den Cicero de Officiis enthalt. Weil ich mein Lage keine alte Schrift unter handen gehabt, so wurde der Band reponirt. Nun siel er mir bep Garve und heusinger ein. Und stellen Sie sich vor, ich entdecke eine ganze Stelle, von der keine Spur im Gedrucken zu sinden ist. Der Abschnitt, welcher in den Ausgaben mit dem

neunten Capitel des ersten Buches schließt, enbigt in meiner Handschrift: Aequitas est rerum convenientia, quae in paribus causis paria jura desiderat.

Der Inhalt biefer Zeile ist mir um so angenehmer, ba mein seliger Bater immer ju sagen pflegte, wenn er ein Gelehrter geworden ware, so wurde er ein Buch über die Billigsteit geschrieben haben. Bey den Scherstein bachte ich an den seligen Mann, und sagte zu mir selbst: hier ist wenigstens Stoff zu einem kleinen Buch. Und nun muß ich so glücklich seyn, eine ciceronianische Erklärung zu sinden, don der ich gar nicht die Möglichkeit begreifen kann, wie sie aus allen bisher entdeckten handschriften verschwunden und in meine gerathen.

### ben zoten

Mein Argwohn ist eingetroffen; benn ich war immer beforgt, daß Cicero in irgend einem andern Buche Aequitatem befinirt hatte. Ich sucht auf, lief die Stellen durch und übersah die letzte Zeile vor Freuden oder Angst. heute schlage ich zufällig noch etmal nach, und sinde ausdrücklich Top. Acquitas paridus in causis paria jura desiderat. Ich bin also verssichert, daß dieses ein Glossem ist, das aus

ben Topicis in meine Sanbichrift burd ben Irrthum eines Abichreibers gefommen.

Borgestern hat die hiefige Direction von der Gen. Abministration die Rachricht erhalten; daß der Ronig für gut befunden, alle unsere FooiSelder in seine eigene Kasse fließen zu laffen. Un der Wöglichfeit einer solchen Entscheidung lagt fich gar nicht zweifeln. —

Wie sieht es mit Ihrem Monbodo? Machen Sie mir doch balb eine Bergstärkung, und schien Sie mir ihn sobald er fertig ist. Bor allen Dingen erfreuen Sie mich mit guten Nachrichten von Ihnen und den Ihrigen. Endlich heute einen Brief von meinem Sohne erhalten, aber noch nichts von seiner Ankunft, nach der mir bennahe wie einem Kinde Sangt, ohne selbst recht zu wissen, warum?

Septuages. ben 8. gebr.

Ich hatte mir fest vorgenommen, diesen Brief heute zu Ende zu bringen, und habe den ganzen Tag Ueberlauf von Besuchen gehabt. Ein judischer Doctor nebst zwen andern ehrlischen Ifraeliten — Reichardt's Schwager — hernach Prof. Rraus — und zulest ein junger Candidat, Jenisch, der mich seit einiger Zeit besucht, und viel Fähigkeiten, auch Lukzu lernen hat, aber gar zu brausend ist. Kant soll an einer UntiCritik — doch er weiß den Titel selbst

noch nicht — über Garvens Eicers arbeiten. Unfer Hofprediger, M. Schulz, wird etwas über hie Eritif ber reinen Vernunft heransgeben. Er hat in einigen Vogen das ganze Spstem ausgezogen, welches Kant für seinen Sinn erkennt, aber immer noch einige Erläuterungen verspricht, welche die Vollendung und Peransgabe verzögern. Pour la rarete du fait will ich bis gezen Hartsnochs Ankunst fortsahren in meinem Golgatha über Jerusalem. Wird nichts darans, so will ich rude donatus keine Feber mehr in die Hand nehmen und an kein Büchlein mehr benken. Weine Metakritik soll auch davon abshängen

Demfterhuis Schriften habe ich turilich erft zu lefen bekommen konnen, und die lettre aur l'homme in der Grundsprache. Es ist, ich weiß nicht was, das mir widersteht, selbst bep allem Reize des Dialogs, den Kant ungemein bewundert.

Elaubius hat mir bas Gummi Guaianum gegen die Sicht empfohlen; ich habe es aber schon gebraucht. Er hat mich um ein hulfsmittel gegen seiner Rebecca husten gebeten, wozu ich den Meerrettigsaft aus den Nachrichten für den Rahrungsstand vorgeschlagen. Mit meinen fleinen Geschwuren und Ausschlägen muß ich wohl bis zum Frühjahr Gedulb haben. Kein Bunder, wenn ben bem farten Appetit und dem Mangel

4:

an Bewegung eine Stockung und Verdickung ber Safte entsteht. Aun die königliche Diat wird biesen Uebeln abheisen; mit Cichorien habe ich vor ein paar Tagen den Anfang gemacht.

## 331. Xn 3. 8. Reidarbt.

Ronigsberg ben 3oten Jan. 1784.

Berglich geliebteffer herr Gevatter, Landsmans und Freund, Wenigstens schlafen Sie nicht wie ein Brutus, sondern wie man halt! schläft in den Armen eines lieben zweiten Ichel Wenn Die nicht Zeit zum Schreiben haben, so nehmen Sie sich wenigstens welche, zu lefen.

Daß unser Freund Krenzfelb auch schlaft, wissen Sie. Ungeachtet unser Umgang schon seit Jahr und Tag bennahe abgebrochen und auch unsere Freundschaft dadurch etwas erkaltet war, so blieb der Grund doch sest. Er hatte noch bis auf die allerlegten Wochen eine ungemeine Heiterkeit des Kopfes und Ruhe des Gemuths, und seine poetische Aber behielt ihre Schnelltraft ben aller Leichengestalt, die er an sich trug. Er machte mir ein paar Vorwürfe oder gab mir ein paar Lehren zu guter Lett; die mir lange geahndet hatten und die mir im Grunde lieb waren, und das ganze Misberständnis don keiner Bedeutung.

Fremendure: Die muiche beite gange Jonen Sie am Bore bes Trofin in Freme 's affer Sie aufi wenne.

Em be mitte theilt

---illlier-

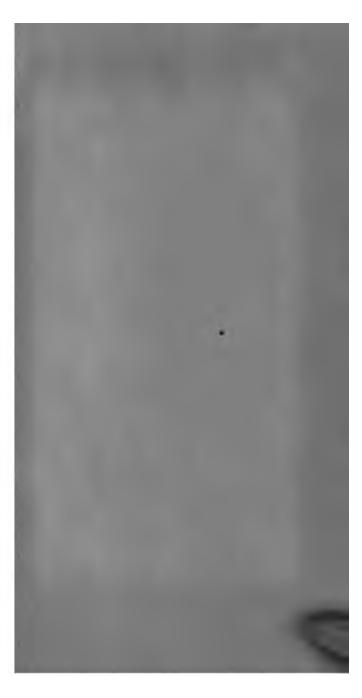

Borgestern foll die Direction von der Gen. Administration die königl. Entschließung erhalten haben, daß die ganze Einnahme der Biergelder in die königl Sparbuchse stießen son, Gute Racht, Bier! Pfeife! Caffe! Porto! Freundschaft! Du falsche beste ganze Welt!

Saben Sie ein Wort des Troftes für Ih. ren Frennd, so laffen Sie ihn nicht baranf warten.

Enbe bes fechsten Theiles.

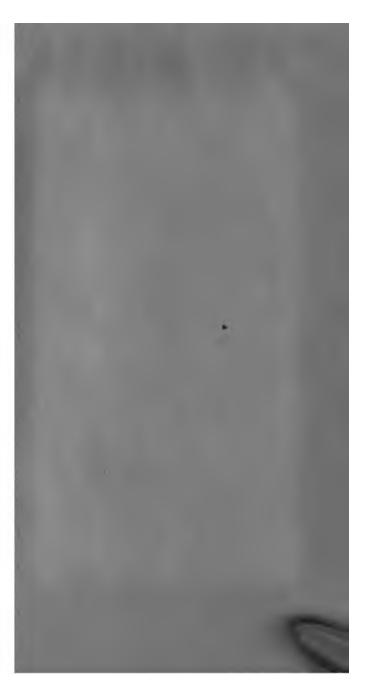

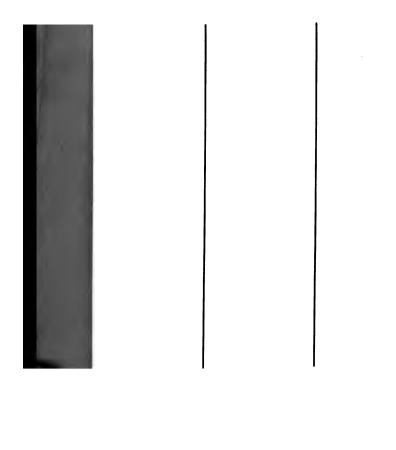



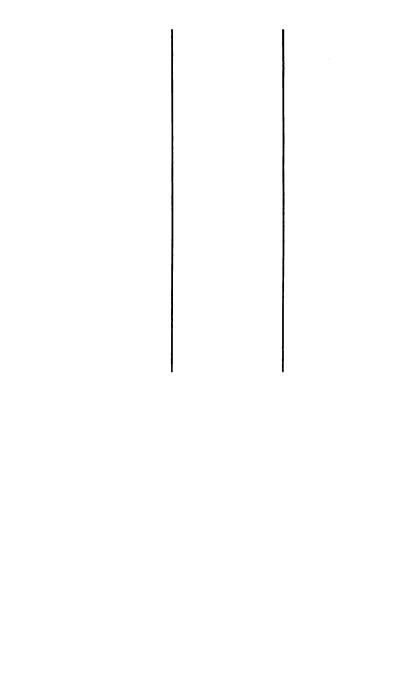



